

La escritora colombiana y columnista de este diario Piedad Bonnett ganó el XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los más importantes galardones de poesía en español y portugués. / Cultura p. 14



### Indicadores enonómicos

PETRÓLEO BRENT



US\$ 78,36 3.9 %

DÓLAR EN CASAS DE CAMBIO (Promedio)

COMPRA \$3.700

VENTA \$3.803

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.103 4 DE JUNIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200





Claudia Sheinbaum se posesionará como presidenta de México, por un período de seis años, el próximo 1º de octubre. / EFE

# La primera

Claudia Sheinbaum hace historia al convertirse en la primera mujer en ser presidenta en México. Su triunfo fue aplaudido por varios mandatarios del mundo, entre ellos Gustavo Petro, quien la invitó a trabajar en conjunto. De por medio estarían procesos regionales, como la Alianza del Pacífico, la lucha contra las drogas y la deportación de colombianos. / Internacional p. 6

### La carta de Santos a la ONU

El expresidente Juan Manuel Santos, en su cruzada por demostrar que el Acuerdo de Paz no incluye nada relacionado con una constituyente, envió una carta a la ONU para que interceda por el estricto cumplimiento del documento.

/ Tema del día p. 2

### La puja por el agua en Soacha

Habitantes de Ciudadela Sucre se enfrentan a una constructora con un proyecto en la zona, debido a que se quieren conectar a un tubo madre que hizo la comunidad y que temen afecte el suministro. La firma dice que es temporal y harán su propia red de agua. / Bogotá p. 4

### Cárcel indígena

Comenzará la construcción de la Colonia Agrícola de Silvia, la primera cárcel para la población indígena en Latinoamérica, con capacidad para 500 personas y que busca respetar los procesos de armonización de los pueblos de Cauca, Nariño y Valle. / Judicial p. 8





SAMSUNG

Registrese en El Espectador, diligencie el formulario y haga parte de la conversación

**FORO** Inteligencia **Artificial para todos** 



18 DE JUNIO DE 2024 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Universidad Ean Carrera 11 No. 78-47 Auditorio Nativos Bogotá



### Presidente Petro recibió la "Gran Medalla del Estado de Palestina"

Este lunes festivo, en una ceremonia en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro recibió un reconocimiento del gobierno palestino en señal de agradecimiento por el apoyo que le ha dado a esa población en medio de la guerra que se vive en la Franja de Gaza por las acciones militares de Israel.

"En momentos en los cuales la civilización

está en entredicho, donde la oscuridad nos ha mostrado algunas de sus caras más amargas, donde lo que está en juego es la humanidad misma, su voz en defensa de los palestinos se ha convertido en la voz de la esperanza y de la vida misma", dijo el asesor presidencial para asuntos internacionales del Estado de Palestina, Riyad Al-Malki, al

entregarle el reconocimiento al mandatario. En su discurso de aceptación, Petro criticó duramente a Israel y aseguró que "lo que planteó Hitler es lo que se está aplicando en Gaza como un experimento para el mundo". Asimismo, aseguró que la comunidad internacional tiene que encontrar el camino para que Israel y Palestina sean "hermanos".

El mandatario insistió en que no encuentra "razón ética ni moral" para no levantar la voz en favor del pueblo palestino.

# Temadedia

Lanzó varios dardos contra el Gobierno

# "Se ha pretendido desconocer el espíritu del Acuerdo": Santos se fue contra Petro en carta a la ONU

Estos son los puntos claves de la misiva en la que el expresidente le advirtió al organismo internacional que el Acuerdo de Paz no autoriza una Asamblea Constituyente.

### REDACCIÓN POLÍTICA

El choque entre el gobierno de Gustavo Petro y el expresidente Juan Manuel Santos, por cuenta de las distintas interpretaciones de un solo párrafo de las más de 300 páginas del Acuerdo de Paz de 2016, escaló a los escenarios internacionales. Santos, en su cruzada por defender que lo pactado no incluye nada relacionado con una constituyente, le escribió al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para pedirle interceder ante el Consejo de Seguridad por el cumplimiento estricto del documento.

En su carta, el exmandatario aseveró que el Acuerdo está "lejos de prever mecanismos extrainstitucionales o de buscar eludir los procedimientos establecidos en la Constitución" y agregó que todos los aspectos de la implementación que exigían cambios en la Carta Política de 1991 ya fueron tramitados conforme a la ley.

La génesis de este pronunciamiento es la interpretación que hizo hace dos semanas el excanciller Álvaro Leyva de un apartado de la página 7 del Acuerdo, el cual, según él, es la base para que el presidente Gustavo Petro promueva una constituyente, opción que el propio jefe de Estado ha descartado, pero que sigue generando ruido a raíz de lo que él llama "poder constituyente".

"El Gobierno y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del paísa concertar un grana cuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande", dice puntualmente el párrafo citado por Leyva.

Para el excanciller, se trata de un



El expresidente Santos chocó con el gobierno Petro por las interpretaciones de lo pactado. / Archivo Particular

Se ha precondida desconoces la letra y el espírito del Acaerdo, así como la independencia de la JEP cresda para exitar la impresidad, matendo de importene um manera de procedermos sate af musciones en el sentulo de que "deserá aplicar in 1916 o providos accional y generaliza as la justicidad trans" "" Se ha pretendido desconocer la letra y el espícito del Acuerdo, así como la independencia de la JEP provider de manera professor, y nittida a undi ar el America creada para evitar la impunidad, tratando de imponede una manera de proceder mediante afirmaciones son les" air en el sentido de que "deberá aplicar la JEP el mandisto minerial y gammitata de la feverabilidad penal", "deberá 15 de ocubo proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la commistic" "en los términos previstos ... en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949"; "deberá tener presente la JEP el principio meterral nulla parma sine lege", afirmaciones que he tomado de la carta que le remitió a ustod el Presidente Gustavo Petro el 19 de octubre de 2023.

El exmandatario ratificó en su carta que las reformas que exigió el Acuerdo se hicieron conforme a la ley.

Santos le pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pronunciarse con "contundencia" sobre la necesidad de implementar el Acuerdo de 2016.

mandato que Petro puede activar a través de su llamada paz total, pero para Santos y otras figuras que trabajaron en el diseño del Acuerdo, así como para toda la oposición, sería un grave error que atentaría contra la institucionalidad. De hecho, el expresidente ya se había pronunciado en contra cuando Petro, sin dar a entender que era su objetivo, aseguró que lo pactado sí tiene que de hecho fue enviada el viernes mentos ante la ONU.

la fuerza para poner en marcha un proceso constituyente.

"Usar el Acuerdo de Paz con las FARC para convocar una constituyente es un absurdo, esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación", aseguró en su momento el nobel de

Ahora, con la carta a Guterres,

31 de mayo, Santos intenta blindar lo que para él es su mayor legado, advirtiendo que el Gobierno estaría intentando pasar por encima de lo acordado. "Se ha pretendido desconocer la letra y el espíritu del Acuerdo, así como la independencia de la JEP creada para evitar la impunidad, tratando de imponerle una manera de proceder", se lee en la misiva.

Es en este punto, precisamente, que el expresidente alude directamente a Petro, citando otra carta que este le envió a Guterres en octubre de 2023 y que, para él, sería la muestra de otra interpretación errónea del Acuerdo. En el texto se evidencia que Petro señaló que la JEP "deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía", lo cual para Santos tampoco tiene asidero en el Acuerdo.

Por todo lo anterior, el expresidente reclamó darle mayor importancia al mandato de la Misión de Verificación, puntualmente en lo que tiene que ver con la vigilancia a las sanciones del tribunal especial. Asimismo, le pidió al secretario Guterres remitir su carta ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que en la próxima reunión de julio se insista "una vez más, y ojalá con más contundencia, en la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz".

Aunque solo hasta este lunes se conociólacartadeSantos, lo cierto es que ya se venía rumoreando sobre su existencia; de hecho, Leyva anticipó su respuesta con un trino. "Eso sería olvidar que quien representa hoy al Estado no es él, sino Gustavo Petro", afirmó el excanciller sobre el entonces posible pronunciamiento. Para él, es Petro el encargado de responder ante el Consejo de Seguridad por el cumplimiento del Acuerdo, por lo que incluso le pidió seguir adelante junto al "poder constituyente".

Petro ha negado en varios escenarios querer presentar ante el Congreso una Asamblea Constituyente y menos estar buscando por esa vía su reelección. Según él, la apuesta es cumplir el Acuerdo y realizar otros cambios que pide la sociedad colombiana, lo cual no implicaría forzosamente dicho método.

Sin embargo, su relato del "poder constituyente" y los ruidos de una reelección, planteada por personas de su entorno, siguen incomodando a varios sectores y planteando nuevas dudas. A todo esto se suma que ha insistido en que el Estado no quiere cumplir lo pactado en La Habana, razón por la cual anunció que él mismo expondrá sus argu-

### Semana crucial para el futuro de las reformas de Petro

Este martes, el Congreso iniciará la primera de las tres semanas que le quedan a su segunda legislatura, en las cuales el Ejecutivo tendrá que aprobar varios de sus proyectos bandera o reformas sociales. La lista la encabeza la reforma pensional, que se ha convertido en la prioridad del Gobierno tras el hundimiento de la reforma a la salud y el estancamiento de la laboral.

El proyecto, que ya superó tres debates, tendrá su prueba final en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde algunas voces de la oposición y la independencia ya anunciaron que pedirán cambios en el texto. Por ejemplo, la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, anunció que radicará una proposición para cambiar la entrada en vigencia del proyecto, pasando del 1 de julio de 2025, como propone el gobierno, al 1 de enero de 2027.

Además, el Gobierno pondrá en juego su ley estatutaria de educación y la implementación de la Jurisdicción Agraria, ambos proyectos que han encontrado fuerte resistencia en la Comisión Primera del Senado.

Además de la pensional, el Ejecutivo tiene en juego la ley estatutaria de educación y la implementación de la Jurisdicción Agraria.

# Política

Guaviare cerró 2023 con 6.486 kilómetros de vías legales e ilícitas

# Despliegan expedientes por hallazgo de otros 1.260 kilómetros ilegales en la Amazonía

En el primer trimestre de 2024, en Colombia, las cifras de deforestación aumentaron en un 40% con relación a 2023, según el Ministerio de Ambiente. El Espectador sobrevoló el Arco Amazónico y conoció de primera mano los motores de pérdida de bosques que aceleran la crisis de la selva.

**GUSTAVO MONTES ARIAS** 

gmontes@elespectador.com @gustavomontesar

Desde el aire, los ríos que cruzan la Amazonía parecen detenidos en su cauce. El verde de los bosques hace que se confundan los límites entre Meta, Caquetáy Guaviare. Alsobrevolar sus jurisdicciones, son claros algunos de los motores de deforestación: vías ilegales, quema de bosques, ampliación de la frontera agrícola, ganadería extensiva y cultivos de coca.

Así lo registró El Espectador durante un sobrevuelo realizado junto al programa Amazonía Mía, de USAID, al denominado Arco Amazónico. Organizaciones e instituciones oficiales han hecho llamados insistentes para tomar cartas en el asunto.

Recientemente la Procuraduría General de la Nación envió una alerta sobre la construcción de 88 carreteras ilegales -que suman unos 1.260 kilómetros- en jurisdicción de los Parques Nacionales Naturales de la Amazonía (PNN). La entidad adelanta procesos disciplinarios en contra de funcionarios de la región, como Jaime Viasus Pérez, exsecretario de Obras Públicas de Guaviare, a quien la entidad le formuló cargos en marzo de 2023 por permitir la movilización de maquinaria para la construcción de la vía Miraflores - Calamar.

Dentro del proceso por presuntos actos de corrupción en Guaviare fueron judicializados también Jhoniver Cumbe y Pedro Novoa, alcaldes de Miraflores y Calamar, señalados por "daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada". En el período de 2015 a 2018, que correspondió a sus alcaldías, allí se perdieron 34.527 de bosque, según el IDEAM.

Gustavo Guerrero Ruiz, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de Colombia, expresó que la principal preocupación de su despacho es por "las vías ilegales, porque pueden tener en buena parte comprometidos actos de corrupción, o por lo menos injerencia de autorida-



Guaviare, Meta y Caquetá presentaron hasta 2022 las mayores cifras de quema de bosques./ Gustavo Montes

des locales que destinan e invierten recursos públicos en mejoramiento y ampliación de vías que se encuentran dentro de los PNN".

Además, se refirió al caso del Guaviare, donde "ya hay una actuación disciplinaria en curso, que vincula a mandatarios locales y departamentales", pues el procurador regional identificó que "presuntamente se facilitó el desarrollo y la construcción de estas vías" en el marco de las restricciones por protección de áreas de interés ambiental.

Según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare se han abierto al menos 4.993 kilómetros de vías ilegales en los últimos cinco años, que hacen parte del fenómeno conocido como espina de pescado. Así lo documentó El Espectador en agosto de 2023, cuando dio a conocer que había al menos 5.708 tramos de carreteras irregulares en la región, 763 de ellos construidos en zonas de parques protegidos.

Según el monitoreo desarrollado según la FCDS.

por el Ministerio de Ambiente, en 2023 el 7% de la deforestación del país se presentó en los PNN. Aunque las cifras de ese año presentaron una tendencia a la baja con relación a 2022, cuando se perdieron 123.517 hectáreas de bosque, entre enero y marzo de 2024 el aumento de la deforestación fue del 40%.

### Deforestación, coca y corrupción

El origen del asunto está en la vía San José del Guaviare - El Retorno - Calamar, de la cual se desprenden otras legales e ilegales. Gloria Gon-

Entre febrero y marzo de 2024 se perdieron 42.254, 93.193 y 29.224 hectáreas de selva en la Amazonía colombiana, según la FCDS.

zález, experta de la FCDS, señaló que ese corredor "es de carácter nacional, producto de un proceso histórico de asentamiento de poblaciones. Hoy en día, las espinas de pescado que se están generando con nuevas vías que se meten a la selva, no llevan a nada".

Según datos recopilados por la FCDS, solo entre 2018 y 2023 en los departamentos del Arco Amazónico se han construido 6.825 nuevos kilómetros de vías (legales e ilegales), siendo Guaviare el sitio con mayor aumento: pasó de tener 3.791 kilómetros a 6.486 kilómetros en ese lapso.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó preocupación por lapérdida de al menos 54.2 millones de hectáreas de selva en los últimos años, lo que corresponde al menos al 9% de los bosques de la porción colombiana del Bioma Amazónico.

Los corredores viales ilegales para los cuales se ha arrasado con la selva sirven para mover la coca que se produce en los departamentos del Arco Amazónico donde. Hasta 2022, los municipios de El Retorno rational del Arco Amazónico donde. Hasta 2022, los municipios de El Retorno rational del Arco Ruiz, y dua son Rojas, para conocci incorporó la directriz curaduría, pero no fit establecer comunicaci municipios ya enviaror mes a la Procuraduría.

y Miraflores (Guaviare), tuvieron el mayor aumento en la incidencia de cultivos de uso ilícito, con 2.191,8 y 1.115,9 hectáreas sembradas de coca. Seguidos por Mapiripán (Meta), con 445,79 hectáreas; y Cartagena del Chairá (Caquetá), con 433,88 hectáreas.

González aseguró que hay un vacío de información importante sobre el comportamiento del cultivo de coca de los últimos dos años. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana el pasado 19 de marzo, por la influencia de las disidencias de las FARC en las amenazas a líderes ambientales y las disputas por el control territorial para el cultivo de coca.

Según el último informe realizado desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Colombia se sembraron 230.000 hectáreas de coca en 2022, con un incremento del 13% con relación al año anterior. De esta cifra, el 49% se concentró en zonas de protección ambiental, con especial incidencia en los PNN La Paya (Putumayo) y Paramillo (Córdoba).

Los resultados de las campañas de dominación de la selva han dejado un aumento a simple vista de los parches de bosque afectado. Solo la Reserva Indígena Nukak acumuló entre 2022 y 2023 el 59% de la pérdida registrada en los 55 resguardos que conforman el Arco Amazónico. En el PNN Serranía de Chiribiquete, la FCDS registró la deforestación de 289 hectáreas de bosque en ese lapso.

Ante las cifras que generan preocupación, la Procuraduría envió el 8 de marzo una circular para que municipios y departamentos incluyeran once actos administrativos sobre control de motores de deforestación y el fortalecimiento institucional. El objetivo, dijo Guerrero Ruiz, "es que presupuestalmente haya una apropiación de los recursos y un compromiso en las acciones".

El Espectador intentó contactar a los gobernadores de Meta, Rafaela Cortés; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; y Guaviare, Yeison Rojas, para conocer cómo se incorporó la directriz de la Procuraduría, pero no fue posible establecer comunicación. Cinco municipios ya enviaron sus informes a la Procuraduría.

### Líos en construcción del alcantarillado en la Comuna 4 de Soacha

Además de sobrevivir a la violencia y a la pobreza extrema, la comunidad de Ciudadela Sucre lucha por acceder a servicios básicos, como el de acueducto y alcantarillado, el cual, desde 2019, depende de una controvertida firma española.

Se trata de Torrescámara, una empresa que controla el 45 % del consorcio a cargo de la obra —integrado por Ingeaguas (30 %) y Depuración de Aguas (25 %)—. Según los habitantes de la zona, la obra lleva meses de atraso, lo que ha generado graves afectaciones a la salud pública y ambiental.

Esta obra tiene un valor de \$56.400 millones y debía estar lista en marzo de 2023; sin embargo, su entrega todavía sigue en suspenso. De seguir la actual situación, en el término faltante de ejecución del plazo otorgado con la prórroga de contrato, 10 meses, el contratista no cumpliría con la construcción de 78.000 metros de redes de acueducto y alcantarillado, lo que prolongaría las dificultades que hoy soporta la comunidad. Una carta de octubre de 2023 de la junta de acción comunal de la zona notificó la baja ejecución de la obra y la mala calidad de los materiales utilizados.

# Bogotá

En Soacha

# La puja por el agua entre la comunidad y una constructora

Un grupo de vecinos de la Ciudadela Sucre se opone a que un proyecto de vivienda en la zona se conecte al tubo madre que los abastece de agua. Alegan que dicha conexión fue forjada por la comunidad y que la maniobra reduciría la presión del servicio. La constructora niega la afirmación y dice que dicha conexión es temporal.



MIGUEL ÁNGEL VIVAS TROCHEZ

mvivas@elespectador.com

@Juvenalurbino97

No hay una sola de las destapadas calles de la Ciudadela Sucre sin vestigios de violencia, precariedad y dolor. Este sector, compuesto por siete barrios, es la fiel muestra del crecimiento urbano en las periferias, el cual, a su vez, se ha alimentado del desplazamiento forzado y la nefasta enfermedad urbana de los tierreros. Desde su fundación, en 1983, como asentamiento irregular, los cerca de 70.000 habitantes que llegaron hasta esta fracción de tierra han liderado numerosas luchas por el derecho a la vivienda digna.

En primer lugar, porque en los albores urbanísticos de la Ciudadela el polémico empresario Rafael Forero Fetecua construyó casas imponentes, a diestra a siniestra, sin garantizar el suministro de servicios públicos. Como resultado de esta improvisación, los residentes de la Ciudadela tuvieron que consolidar su sueño de una casa propia a punta de luchas ininterrumpidas, con el fin de que la luz, el agua y el gas llegaran a sus residencias.

Barrios de allí, como Rincón del Lago, San Rafael y Bella Vista —que junto a Altos de Cazucá pertenecen a la Comuna 4— impulsaron acciones populares para que las conexiones clandestinas de agua, labradas a mano por sus habitantes, no las

prestador de servicio en el municipio de Soacha, la cual abastece de manera directa mediante interconexión del sistema de abastecimiento de Bogotá, y desde el denominado tanque Cazucá.

eliminaran las autoridades. Mientras se resolvía el recurso, los moradores hicieron cadenas humanas para impedir que les cortaran el suministro del líquido vital, al que accedieron de manera artesanal.

Al menos fue así hasta 2004, cuando el tan ansiado mecanismo de acción popular resolvió que dicha conexión de agua entraba a conformar el entramado regular del Acueducto de Bogotá. A partir de entonces, como en todos los hogares con acceso a agua, los habitantes de la ciudadela recibieron su factura cada dos meses. No obstante, pese a la solemnidad del triunfo, la lucha no cesó. Incumplimientos en obras de alcantarillado, estafas a moradores incautos, por los violentos tierreros, y una reciente disputa con la constructora Los Nodos, han hecho que la gesta por el agua continúe.

### La disputa con Los Nodos

Cualquier atisbo de amenaza sobre el preciado recurso del agua, por el que lucharon sin descanso, genera preocupación en la Ciudadela. Ahora el nuevo frente que moviliza a los vecinos de este sector se enfila contra una maniobra urbanística que adelanta la constructora Los Nodos. En el marco del proyecto Villas de Samantha, colindante con la Ciudadela Sucre y que contempla la construcción de 3.800 viviendas de interés social (VIS), la constructora obtuvo autorización del Acueducto de Bogotá para conectar sus redes de suministro de agua al tubo madre que, años atrás, los vecinos de la Ciudadela Sucre gestaron por su cuenta.

Dicha conexión, según pudo conocer El Espectador, está en marcha y ya abastece a las primeras 800 viviendas, que se construyeron del proyecto. La maniobra, a ojos de la comunidad, representa un atropello a la acción popular, con la cual legalizaron la conexión de agua. Marta Chica, residente de la Comuna 4, que ha liderado varios plantones en el punto de intervención, dice que dicha conexión se hizo en contravía de los intereses de la comunidad.

"Los residentes de la Ciudadela Sucre no han dado el permiso para que esa cons-



Villas de Samantha colinda con Ciudadela Sucre y contempla 3.800 viviendas de interés social (VIS), de las cuales van 800. / Jorge Londoño

trucción obtenga agua de ese tubo madre. Ese tubo tiene cuatro conexiones, de las cuales la constructora se tomará tres, por lo que la presión del agua que llega a nuestros barrios se verá afectada, pues no alcanzará a subir el agua suficiente".

En paralelo, la lideresa exige que la constructora trabaje en su propia conexión, desde la autopista Sur, tal y como ellos lo hicieron años atrás. Por el momento, la comunidad radicó un derecho de petición a la Alcaldía que, dicen ellos, no les han contestado. El Espectador intentó comunicarse con la administración municipal, pero no obtuvo respuesta.

### "La conexión es temporal": constructora

Este diario contactó al gerente de la constructora Los Nodos, Luis Humberto Daza, para conocer si contaban con los permisos para adelantar la conexión. El gerente de la firma, que ya ha ejecutado otros dos proyectos inmobiliarios en el municipio, afirma que es respetuoso de las inquietudes planteadas por la comunidad. No obstante, sostiene que dicho escepticismo está sustentado en la desinformación sobre la maniobra para abastecer de agua al complejo habitacional.

"Hay un fenómeno que se debe entender, porque es ahí donde empiezan los malentendidos. Las redes, no importa quién las construya, sea la comunidad, nosotros o cualquier tipo de actor, pasan a ser propiedad del municipio en donde se instalan una vez se culminan. Debemos recordar que la Empresa de Acueducto no puede ser propietaria de ningún bien por fuera de Bogotá, por lo cual Soacha recibe dichas redes a través de un acuerdo de comodato". En este sentido, Daza defiende que el tubo madre no es propiedad de nadie y, mucho menos, el recurso hídrico, al que, según él, tienen derecho tanto los habitantes de la ciudadela como los del complejo urbanístico de Los Nodos.

Por lo tanto, añade Daza, cualquier tipo de actividad relacionada con la conexión a dicho tubo debe ser autorizada por la

### 15

### Puente de la Av. 68 con tercera se entregará en agosto

Una de las obras más esperadas por los capitalinos se entregará en agosto. Se trata del puente de la calle tercera con avenida 68, que promete conectar oriente-occidente, oriente-sur, oriente-norte y norte-oriente de Bogotá. La obra completa una ejecución del 98 %. El puente, con una longitud de 270,9 metros, forma parte del tramo 2 del proyecto

de la troncal de la avenida 68, que abarca obras entre la calle 18 sur y la avenida Las Américas, con una longitud de 1,78 km. A la fecha, los encargados de este tramo registran un avance del 55,84 % y se proyecta que esté todo listo en el primer semestre de 2025.

La nueva estructura costó \$322.488 millones (incluida la interventoría) y fue elaborada en concreto presforzado (cuenta con armadura metálica interna) y sostenida por noventa pilotes (estructuras que transmiten el peso a niveles profundos del terreno).

Aunque las obras del tramo 2 siguen avanzando, de momento, se optó por poner al servicio el puente para descongestionar la movilidad de esa zona. El puente tiene una longitud de 270,9 m. Forma parte del tramo 2 del proyecto de la avenida 68, que lleva en su totalidad 55,84 % de avance.



En la Ciudadela Sucre, la mayoría de las redes son comunitarias. La EAAB suministra el agua a la comunidad mediante estas redes y el cobro se basa en un consumo mínimo, sin control de medidores. Por otro lado, la EAAB no tiene competencia en el manejo de aguas residuales y es el municipio de Soacha quien la atiende.

En cuanto a la conexión de la discordia, la entidad confirmó que esta cuenta con una autorización provisional desde las redes oficiales. Respecto al tema de la presión, este diario conoció que la conexión no implica ningún tipo de afectación a los demás usuarios del entorno, que están vinculados en su mayoría por el denominado ciclo I o servicio provisional, porque se abastecen a través de redes comunitarias.

En tiempos de sed, como los actuales, no resulta extraño que cualquier sospecha sobre el abastecimiento del recurso reviva viejas heridas del pasado. Por un lado, se encuentran las legítimas demandas de una comunidad maltratada por la precariedad y el abandono. Al frente, una iniciativa urbanística que, al tener la documentación en regla, deberá demostrar en los próximos meses que todos los cálculos anunciados son los indicados.

Solo así, tantos los moradores de la Ciudadela como los nuevos propietarios de vivienda interés social podrán garantizar que de sus llaves brote el preciado fluido que hoy encabeza todas las discusiones de ciudad y de región.

Empresa de Acueducto. Dichos permisos, explica el gerente, se le otorgaron a través de un acta de compromiso firmada en 2017 que, grosso modo, permitía la conexión para abastecer agua a las primeras 800 viviendas, mientras la constructora adelantaba los estudios para desplegar una nueva red de acueducto y alcantarillado, con la suficiente potencia para abastecer al próximo bloque de viviendas a construir, que serían 1.800.

"Esperamos que los estudios sean aprobados a más tardar en tres meses, por lo que, en 2025, el proyecto comenzaría la construcción de su propia red de suministro. Mientras esto ocurre, la empresa nos deja tomar una porción del agua de la Ciudadela, la cual está delimitada técnicamente para que no afecte su aprovisionamiento", explicó Daza.

La financiación de esta nueva red correría por cuenta de la constructora y traería consigo la construcción de andenes en calles colindantes de la Ciudadela. Dicha obra no corresponde a una carga urba-

nística, sino a una medida de protección, para evitar conexiones ilegales. Para que esto ocurra solo falta que el Acueducto estampe su firma de aprobación en los planos. De manera tal que, si todo ocurre conforme a los planes de la firma, a mediados del año entrante el proyecto se desconectaría de la fuente de abastecimiento de la discordia.

### Acueducto responde

El Espectador se contactó con el Acueducto de Bogotá para verificar la licencia de conexión para el proyecto urbanístico. En efecto, la entidad confirmó que la constructora Los Nodos cuenta con disponibilidad técnica para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. De igual forma, la empresa confirmó que el desarrollador urbanístico está formulando los diseños técnicos para abastecer a los usuarios de los nuevos edificios. En consecuencia, el Acueducto reafirmó que el proyecto Villas de Samantha cuenta con licencias municipales.



### Biden ve "voluntad" israelí para un acuerdo sobre Gaza

Israel se ha mostrado dispuesto a aceptar un alto el fuego y la liberación de rehenes propuestos por el presidente estadounidense, Joe Biden, y depende de Hamás dar un paso adelante, pues el grupo islamista es el "único obstáculo", declaró ayer la Casa Blanca. En una llamada entre el presidente Biden y el emir de Catar, el mandatario estadouni-

dense "afirmó que Hamás es ahora el único obstáculo para un alto el fuego completo" y "confirmó la disposición de Israel a seguir adelante" con los términos que estableció la semana pasada. Jake Sullivan, responsable de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también dijo el lunes que había "vuelto a ver en Israel la voluntad de dar un paso adelante y llegar a un acuerdo".

Los comentarios de Sullivan, en el Foro de Impacto Global en Washington, se produjeron a pesar de las crecientes dudas sobre el plan, que Biden describió como una iniciativa israelí, pero que ha suscitado reacciones encontradas por parte del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Tienen que dirigir sus ojos a Hamás esta semana y decir: 'Es hora de sentarse a la mesa, hacer este trato'",

Jake Sullivan, responsable de Seguridad Nacional de EE. UU.

se ve por lo pronto, pero sería nece-

# Internacional

La expectativa de Petro

# ¿Qué se puede esperar con la llegada de Sheinbaum en la relación entre Colombia y México?

El presidente colombiano mostró gran entusiasmo por la llegada de la científica de 61 años al Palacio Nacional de México. También anunció que espera que su liderazgo le ayude en la "revolución de la vida".



HUGO SANTIAGO CARO JIMÉNEZ

hcaro@elespectador.com
@ @HugoCaroJ

De madrugada, cuando recién se volvía una tendencia y aún no había terminado el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el presidente Gustavo Petro celebró en su cuenta de X la continuidad del progresismo que instauró en México Andrés Manuel

López Obrador (AMLO), ahora en manos de la científica y presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a quien Petro llamó su amiga. "México eligió a una progresista como la primera presidenta de su historia. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia. Felicitaciones a mi amiga Claudia Sheinbaum", escribió, junto con una foto de ambos mandatarios que data de la visita de Sheinbaum a Colombia el año anterior. No fue el primero en hacerlo. Recién cerraron las urnas, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ya estaba celebrando el

triunfo de la candidata oficialista. Y después, en la lluvia de saludos que vinieron de todo el mundo, los gobiernos y movimientos políticos de izquierda celebraron con júbilo el histórico triunfo de Sheinbaum. Representantes del partido del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT), se refirieron a Morena, el movimiento de la presidenta electa y de AMLO, como un "hermano del PT". De manera similar, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España; Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Nicolás Maduro,

presidente de Venezuela y candidato presidencial, se unieron a los saludos desde muy temprano el lunes. Sin embargo, Petro fue más alláque ellosy dedicó al menos otros dos mensajes al triunfo de Sheinbaum. "Hermosa victoria popular progresista en México. ¡Que viva México!", dijo en otra publicación, y en una tercera se refirió a las luchas sociales de la presidenta electa y a cómo esperaba que "su liderazgo nos ayude a llevar a América Latina hacia una economía descarbonizada y al gran salto democrático: la revolución de la vida". Más allá del entusiasmo, el último mensaje lanza una invitación a un trabajo conjunto entre México y Colombia. Durante el sexenio de AMLO y en los dos años de gobierno de Gustavo Petro, esta es una agenda que "no

saria más allá de los foros comunes en los cuales se participa", explica Rafael Piñeros, docente de la Universidad Externado. Piñeros hace referencia a encuentros como la Cumbre Antidrogas que México y Colombia adelantaron en Cali en septiembre, y de la cual ambos gobiernos dieron las conclusiones al cierre. Pero, más allá de eso, la cooperación entre ambos gobiernos no ha sido más profunda. El docente lo explica en los siguientes términos: "Son aliados sólidos, pero con nubarrones. Uno importante es el número de colombianos que están siendo detenidos o a los que se les niega el ingreso a México. Eso preocupa". Sheinbaum, en medio de su primer día como presidenta electa, respondió sobre lo que espera de la cooperación con Colombia. "Vamos a trabajar muy bien", dijo a W Radio. Sin embargo, Sheinbaum tiene por delante retos regionales más importantes antes de atender proyectos comunes con Colombia, como lo que pueda llegar a ser la relación con Estados Unidos si llega a producirse un cambio de gobierno y regresa Donald Trump al poder. Cabe recordar que durante su gobierno, el expresidente y recién encontrado culpable por un jurado en Nueva York, puso en marcha la iniciativa de construir el muro que separe la frontera de ambos países. De igual forma, si llegase a continuar Joe Biden, habría discusiones que llevar adelante. Justamente hoy se espera que Biden firme una ley que le permita cerrar la frontera y restringir las solicitudes de asilo para los migrantes que lleguen desde México. Después, seguramente, habrá tiempo para el liderazgo regional que espera Petro. Piñeros menciona que pueden haber puntos en común como procesos subregionales. "La Alianza del Pacífico atraviesa un período complejo, en el cual la situación en Perú y las diferencias entre los países han provocado su estancamiento. Por el lado de la Celac, ese foro de concertación política podría recibir un impulso de Sheinbaum, a quien la administración Petro también ve con buenos ojos", concluye.



Sheinbaum ganó las elecciones con más de 30 % de ventaja sobre su rival Xóchitl Gálvez / Red social X de Gustavo Petro

Desde muy joven ha sido una gran luchadora social. Una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo",

Petro sobre la presidenta electa de México MARTES 4 DE JUNIO DE 2024 / EL ESPECTADOR

### Estados Unidos alista restricciones para solicitudes de asilo

El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, prepara una orden ejecutiva con duras medidas para frenar la entrada de migrantes por la frontera con México, un tema cada vez más sensible en la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, informaron varios medios locales, este lunes.

La medida, según la prensa estadouni-

dense, será anunciada el martes y permitiría a las autoridades deportar a los migrantes que crucen ilegalmente sin tener que procesar antes sus pedidos de asilo. Las nuevas disposiciones, que Biden lanzaría en una ceremonia en la Casa Blanca junto a autoridades de los estados fronterizos, entrarían en efecto cada vez que haya un aumento de

los cruces por la frontera. La Casa Blanca no quiso comentar los informes de la prensa. "Desde el primer momento, el gobierno siempre ha evaluado qué acciones se podían tomar. No ha habido ninguna decisión final en relación con qué otras acciones ejecutivas podrían tomarse, si las hubiera", dijo un funcionario de la Casa Blanca a la AFP.



Migrantes llegando a EE. UU./ EFE

# Internacional

¿Importará?

# Lo que sugieren las encuestas sobre una condena a Trump

Puede que no pierda apoyo en absoluto, pero es más probable que se desvanezca el respaldo reciente que había logrado entre los votantes jóvenes y no blancos.

NATE COHN - "THE **NEW YORK TIMES"** 

Durante casi una década Donald Trump ha hecho, dicho y sobrevivido a cosas que habrían acabado con cualquier otro político. Incluso vio cómo aumentaba su apoyo tras cuatro acusaciones penales el año pasado, incluidos los cargos por falsificación de registros comerciales de los que finalmente fue declarado culpable el jueves.

Las encuestas no pueden decirnos cómo responderán los votantes a este veredicto sin precedentes. La mayoría ni siquiera le prestaron mucha atención al juicio, y preguntarles sobre casos hipotéticos siempre es arriesgado. Con el historial de resistencia política del expresidente, seguramente hay pocas razones para esperar que su leal base del movimiento MAGA se derrumbe repentinamente después de un veredicto de culpabilidad, o incluso el encarcelamiento. Es posible que no pierda ningún apoyo. Pero en medio de unas elecciones reñidas en un país muy dividido, cualquier pérdida podría ser crucial. Aunque Trump ha sobrevivido a muchas polémicas, también ha sufrido una sanción política por su conducta. Después de todo, perdió la reelección. Y en este ciclo, ahora hay razones para preguntarse si Trump podría ser más vulnerable: depende del apoyo de muchos votantes jóvenes y no blancos que no han votado por él en el pasado, y que podrían no ser tan leales como los que han estado a su lado desde el principio.

En los últimos seis meses muchos encuestadores han pedido a los votantes que consideren el hipotético escenario de que Trump fuera condenado en juicio. Es importante destacar que los resultados de estas encuestas no deben interpre-

se comportarían los votantes tras una condena en el mundo real. Las preguntas no reproducen cómo reaccionarán los votantes ante el contexto completo y los hechos del caso, ni ante las declaraciones de apoyo de los republicanos, ni ante la cobertura de Fox News. En su lugar, ponen una condena hipotética frente al encuestado.

No obstante, los resultados muestran que un número significativo de partidarios de Trump se sienten comprensiblemente incómodos con la idea de apoyar a un delincuente. Esta es una línea que Trump no había cruzado antes, y una pequeña parte de sus partidarios incluso estaban dispuestos a decirle a un encuestador que votarían por el presidente Biden si Trump era declarado culpable. En las encuestas realizadas por The New York Times y Siena College en octubre, alrededor del 7 % de los partidarios de Trump dijeron que votarían por Biden si Trump era declarado culpable en un juicio penal no especificado. Es posible que no parezca una cifra enorme, pero cualquier cosa parecida sería decisiva en nuestra era de elecciones reñidas. Mucho más recientemente, un sondeo de la Facultad de Derecho de la Universidad Marquette realizada durante el juicio por el pago de dinero a cambio de silencio reveló que la modesta ventaja de Trump entre los votantes registrados de todo el país se convertía en una ventaja de cuatro puntos para Biden si el expresidente era declarado culpable. Repito: estos resultados no deben interpretarse como indicadores de lo que ocurriría tras la condena. Incluso, si sus números caen, muchos votantes podrían volver a apoyar a Trump – en especial los republicanos o aquellos que pueden estar convencidos de que los procedimientos fueron tarse como simulaciones de cómo "amañados" en su contra—. En las por organizaciones.



encuestas de Times/Inquirer/Siena realizadas a principios de este mes, los votantes estaban divididos sobre si Trump podría tener un juicio justo. Los aliados del expresidente harán todo lo posible para convencer a los votantes de que no lo tuvo.

Pero Trump no solo cuenta con el apoyo de los republicanos y los leales al movimiento MAGA en el ecosistema informativo conservador. Su fuerza en las encuestas depende cada vez más de una sorprendente fortaleza entre los votantes de sectores tradicionalmente demócratas, como los votantes jóvenes, las personas que no son blancas y los irregulares. Muchos de estos votantes están registrados como demócratas, apoyan a los demócratas en las elecciones al Senado de EE. UU. e incluso pueden haber apoyado a Biden en las últimas elecciones. Este no es el núcleo de apoyo probado de Trump. Se trata de un grupo de votantes cuya lealtad aún

La campaña de Trump anunció que solo en mayo recogieron USD \$141 millones en aportes de pequeños donantes y \$150 millones donados nose ha establecido, y mucho menos se hapuesto a prueba. La sencuestas de Times/Siena y Marquette sugieren que estos votantes jóvenes y no blancos podrían ser especialmente propensos a volver a sus inclinaciones partidistas tradicionales en caso de una condena, con lo cual Biden volvería a tener una ventaja mucho más típica entre los votantes jóvenes y no blancos. De hecho, casi todos los patrones demográficos inusuales entre los votantes jóvenes, no blancos e irregulares desaparecen cuando se les pregunta a los electores cómo votarían si Trump fuera condenado. En la encuesta de Times/Siena, el 21 % de los jóvenes partidarios de Trump dijeron que apoyarían a Biden si era condenado. En comparación, solo el 2 % de los simpatizantes de Trump de 65 años o más dijeron lo mismo. Del mismo modo, el 27 % de los votantes negros que apoyaban a Trump se decantaron por Biden, en comparación con solo el 5 % de los encuestados blancos. En el mundo real, el veredicto puede o no revitalizar el apoyo de Biden entre los votantes jóvenes v no blancos. Pero como Trump cuenta con el apoyo de tantos votantes que, en circunstancias normales no se esperaría que lo respalden, es posible que se den las condiciones para que esto ayude a Biden.

En primer lugar, los votantes no lo vieron venir. En la encuesta principios de este mes, solo el 35 % de los votantes en los estados disputados esperaban que Trump fuera declarado culpable. La mayoría, el 53 %, esperaba que fuera declarado inocente. Y los votantes no estaban prestando mucha atención. Solo el 29 % de los votantes dijeron que le estaban prestando "mucha" atención al juicio y, de manera desproporcionada, eran partidarios de Biden. Solo el 10 % de los votantes jóvenes (entre 18 y 29 años) dijeron estar prestando mucha atención.

Con tantos votantes que dudaban de que se produjera una condena y que están desconectados, el veredicto puede ser una noticia sorprendente para millones de personas. Esto no significa que los votantes jóvenes y no blancos, tradicionalmente demócratas, vayan a volver a apoyar a Biden, pero parece más probable que lo hagan si ya estaban prestando atención y esperaban el resultado.Una de las mejores explicaciones de la fuerza de Trump entre los votantes desvinculados es que él se ha beneficiado de estar fuera de las noticias, que sus responsabilidades políticas han desaparecido de la mente de los votantes.

Esposible que eso yano sea cierto. Puede que no esté claro durante algún tiempo si esos votantes se alejarán de Trump y si ese cambio será duradero. Pero en una campaña tan reñida cualquier cosa podría ser de Times/Siena durante el juicio a suficiente para marcar diferencia.

### Masacre en Cartago, Valle del Cauca

Tres personas fueron asesinadas en el interior de una vivienda en Cartago, Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, se trató de un triple homicidio, y una cuarta persona resultó herida en el lugar.

Desde el Departamento de Policía del Valle del Cauca lamentaron el hecho y aseguraron que ya se encuentran adelantando investigaciones con la Fiscalía para dar con los responsables del hecho.

El coronel Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía del Valle del Cauca, manifestó que, basados en las averiguaciones que se han adelantado hasta el momento, se trató de "un hecho sicarial".

Las víctimas mortales de este hecho eran Darwin Andrés Cardona Ardila, de 18 años; Álvaro Gómez Murcia, de 30, y Danilson Jaramillo Betancur, de 21.

La víctima que resultó herida es Estaban Ospina, de 20 años, quien al momento del ataque de los asesinos intentó escapar del lugar.

De acuerdo con las autoridades, se trató de un triple homicidio, y una cuarta persona resultó herida en el lugar.

# Judicial



El penal tendría una capacidad para 500 reclusos. (Esta ilustración no representa el diseño final que tendría la obra). / William Niampira.

Las obras comienzan este año

# La inédita cárcel indígena que se construirá en el corazón de Cauca

Hasta 500 privados de la libertad podrán ser recluidos en una construcción nunca vista en Colombia y Latinoamérica: una colonia agrícola en el municipio de Silvia, que busca respetar procesos de armonización de los pueblos del occidente del país.



JHOAN SEBASTIÁN

jcote@elespectador.com **№** @SebasCote95

Luciano Camayo fue un recluso que en 2004 pagó la condena que le impuso su comunidad indígena en la cárcel de Silvia, en el corazón de Cauca. El cabildo de Honduras, en el municipio vecino de Morales, lo sentenció por homicidio y lo obligó a recibir nueve juetazos ante su comunidad y a pagar cuatro años de prisión en una cárcel de mestizos. Camayo participó en un programa piloto de resocialización a través de actividades del campo, un

diendo fuerza. Sin embargo, a partir de este 2024, regresa a través de un megaproyecto que promete ser la primera reclusión con enfoque completamente indígena en la historia nacional y de Latinoamérica.

Este año comienza la construcción de la Colonia Agrícola de Silvia, un municipio ubicado a pocos kilómetros de Popayán, dentro de las montañas caucanas en las que se esconden las disidencias de las FARC. Un proyecto de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que costará \$58.000 millones y que tendrá tres años para ejecutarse. Para la construcción fue contratado por el Estado el consorcio Silvia BO2, el cual deberá adaptar un terreno en zona montañosa para crear la primera reclusión proyecto que con el tiempo fue per- pensada desde cero para población son jueces constitucionales en sus alta o representa un grave peligro, la ción indígena.

indígena. Tendrá 500 cupos, y allí serán llevados comuneros y autoridades indígenas que sean condenados por sus propias reglas en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

La Colonia Agrícola de Silvia será construida en la vereda El Tablazo, a poco más de un kilómetro del casco urbano. Será un complejo penitenciario distinto al que ya se ubica en otra zona del municipio, el cual cuenta con una capacidad para 100 internos y que tiene 80 años de antigüedad. Según Pablo Andrés López, quien dirige la prisión, "la Constitución dice que en Colombia existe la jurisdicción ordinaria e indígena, pero todos los centros penitenciarios están construidos y enfocados en la ordinaria. Nos hemos olvidado de que los gobernadores indígenas

comunidades y que les ha tocado ir de puerta en puerta buscando que les reciban comuneros que cometieron delitos".

Acortedejuniode 2024, hay 1.628 reclusos de origen indígena en las más de 100 prisiones en Colombia, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El cálculo supone que la Colonia Agrícola tendría capacidad para el 30 % de esa población. De acuerdo con Juan José Casafranco, subdirector de Seguimiento a Infraestructura de la Uspec, cuando una comunidad indígena encuentra responsabledeundelito aun comunero, tiene dos opciones: pueden enviarlo a un centro de armonización dentro del mismo resguardo, o, si la persona tiene que cumplir una pena muy

La Colonia Agrícola de Silvia será construida en la vereda El Tablazo, a poco más de un kilómetro del casco urbano.

autoridad utiliza la figura de "patio prestado" y solicita al Inpec un cupo dentro de las cárceles de la justicia ordinaria.

En este caso, la Colonia Agrícola de Silvia será la conjunción entre una prisión de armonización ancestral y una prisión con las características del Inpec. Se espera la llegada de reclusos por parte, principalmente, de indígenas nazcas y misaks, además de los resguardos Pitayo, Guambia, Ambaló, Usenda, Quichaya, Quizgo, Usenda y Valle Nuevo, que constituyen el municipio de Silvia.

"En la parte superior de la colonia se va a construir una tulpa (espacio de diálogo que representa una hoguera comunitaria) con toda la cosmogonía ancestral de los pueblos indígenas de allí. Será fundamental para los procesos de armonización, que, para nuestro entendimiento, es la resocialización", explicó Casafranco.

Aunque la fecha de inicio de obra estaba pensada para el pasado 9 de mayo, los encargados de la obra responden que está en fase de revisión final de estudios y diseños. Una vez superada la planificación con las autoridades indígenas, iniciará la construcción de la infraestructura de servicios públicos, como el alcantarillado y la energía eléctrica. Asimismo, ya se gestionó como centro de deposición de residuos una escombrera en la jurisdicción de Popayán y otra en la de Puerto Tejada. El municipio promete generar centenares de empleos para la construcción y espera recibir réditos por concepto de hospedaje, alimentación y transporte.

No obstante, el proyecto no es del gusto de todos. Parte de la población mestiza ha puesto constantes trabas en las reuniones de socialización, pues, en general, no entienden por qué el Estado invierte en prisiones, teniendo tanto por hacer en otros aspectos, como educación, salud, infraestructura, transporte o seguridad, por ejemplo. No obstante, la Colonia Agrícola de Silvia está a punto de ser una realidad y convertirse en la gran apuesta del Estadopara "armonizar" a la pobla-

### Encuentre mañana el especial editorial de Justicia Inclusiva

Una iniciativa:

EL ESPECTADOR

Con el apoyo:



# Negocios



MARÍA CAMILA RAMÍREZ

mcramirez@elespectador.com 

Las lluvias regresan después de varios meses de sequía, altas temperaturas e incendios por el fenómeno de El Niño. El país entrará en La Niña en julio, de acuerdo con los pronósticos climáticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Cuando llegue el fenómeno se tendrán nuevas estimaciones sobre su impacto en el país. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura esperan un escenario similar a la temporada de lluvias que se dio entre 2010 y 2012.

Elclima, sin duda, es dificil de predeciryrepresentaelmayorfactorde riesgo para los productores y campesinos, pues el rendimiento de los cultivos depende del sol, la lluvia y la humedad. Es complejo jugar con los eventos climáticos que ofrecen condiciones extremas de sequía y precipitaciones, todavía más cuando viene uno después del otro.

### La preparación

Las consecuencias económicas del clima no son solo para quienes producen, sino también para los que comparan y consumen. Para minimizar los efectos, cada agricultor prepara su cultivo con antelación.

"Para mejorar la situación se pueden tener distritos de riego, tecnología para información y monitoreo meteorológico", asegura Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Y añade que cada productor agropecuario se prepara, en la medida de sus posibilidades, para tener canales de drenaje de las aguas y evitar inundaciones en el invierno.

La preparación también es la apuesta de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, pues sostiene que todo lo que se haga será fundamental para que el agro crezca a pesar de los desafios. Para ello, la cartera creó la estrategia "Confianza Colombia", un plan de adaptación a las situaciones climáticas en la ruralidad que contará con recursos por \$2,6 billones.

"En caso de que La Niña sea más leve o dure menos que en 2012, las inversiones van a generar una mayor capacidad productiva", destacó Mojica.

Aunque desde el sector se puede hacer mucho, es necesario garan-



El clima es el mayor factor de riesgo para los productores y campesinos. / Mauricio Alvarado

Minagricultura invertirá \$509.000 millones

# Así se prepara el campo para el fenómeno de La Niña

Dependiendo de cada cultivo, los productores se preparan de diferente manera para mitigar los impactos de las fuertes lluvias que se esperan en el segundo semestre del año. Le contamos cuáles son las estrategias.

tecnológicos lleguen a todos los productores.

### La situación de cada cultivo

Estas son las preocupaciones y prevenciones que tienen los diferentes sectores frente a la llegada del fenómeno de La Niña:

Papa: por tratarse de un cultivo de ciclo corto, los productores siembran de acuerdo con las rotaciones. La abundancia de lluvia afecta la calidad del producto, aunque están identificados los lugares más expuestos (en terrenos planos). "El cultivo, al estar en ladera, tiene el beneficio de que no se inunda. Consideramos que nos podemos defender porque ya estamos acostumbrados a las lluvias", sostiene Germán Palacio, gerente de Fedepapa.

Cereales y leguminosas: el maíz es muy sensible al exceso del agua, y con las lluvias hay más proliferación de patógenos y enfermedades. En muchas zonas no setiene buena infraestructura de drenaje

los granos, lo que dificulta todavía más el proceso. Al final, se perjudican los rendimientos y la calidad. Henry Vanegas, gerente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), sostiene que necesitan mejorar la infraestructura y crear un incentivo a la cobertura de precios, para no estar expuestos a la volatilidad que generan las condiciones climáticas.

Frutas y hortalizas: los cultivadores están alerta porque la humedad pueden facilitar la propagación de plagas y enfermedades en las plantas. Cuando sucede, resul-

Las consecuencias económicas del clima no son solo para quienes producen, sino también para los consumidores por el tizar que esos esfuerzos y avances ni la necesaria para el secado de aumento en los precios.

tan afectadas las cosechas y la calidad del fruto. "El éxito para superar estas nuevas condiciones climáticas estará relacionado con la nutrición de las plantas, y sus frutos, para que soporten las condiciones", destaca la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol).

Bananos y plátanos: las enfermedades y plagas también son un problema para este tipo de cultivos cuando permanece la humedad en el suelo, por lo que los productores están alerta para atender dichos focos. También buscan mitigar los efectos de las lluvias mediante mejores prácticas de producción, con las redes de estaciones meteorológicas que permitan tener información precisa para tomar acciones rápidas.

Carne y leche: Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos) dice que si la intensidad del fenómeno es fuerte, habrá que desplazar a los animales o pueden quedar atrapados en las inundaciones. Los ganaderos se preparan para La Niña teniendo forrajes y monito- cluye Bedoya.

reando los niveles de los ríos.

Arroz: a diferencia de los demás sectores, las lluvias no son un problema para este producto, porque es una planta acuática. Para ellos el impacto más fuerte lo generó El Niño, pues debieron posponer los períodos de siembra mientras los ríos y distritos de riego recuperaban su caudal, de acuerdo con Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).

### Las estrategias

La iniciativa del Ministerio de Agricultura para anticiparse a La Niña incluye recursos del presupuesto nacional por \$509.000 millones, aproximadamente, orientados al apalancamiento de crédito, gestión del riesgo, agroindustria sostenible, asistencia técnica, acompañamiento, entre otros procesos de previsión.

Si bien la preparación es esencial, "en los escenarios extremos, desafortunadamente, no hay preparación que alcance", en palabras de Bedoya. Catástrofes como inundaciones o incendios pueden dejar a las familias sin fuente de trabajo ni ingresos. Por eso, un asunto clave para los productores es el seguro agropecuario, pues les permite garantizar la siguiente siembra en caso de que se pierda el cultivo.

Aunque las inversiones anunciadas por el Minagricultura son necesarias, hay otras estrategias que también se deben implementar. Según Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle, se necesita que los cultivos estén limpios, al igual que las quebradas y vías de drenaje para que el agua no se represe.

Otra estrategia que considera importante es la de consolidar comités de observación de las condiciones del clima y los afluentes de los ríos para identificar cuando se aproxime una creciente súbita. Para ello se necesitan alertas tempranas entre las comunidades cer-

Por su parte, el presidente de la SAC afirma que el país tiene que avanzar en semillas modificadas resistentes para el cambio climático. Se debe invertir más en transferencia de conocimientos y tecnología, porque el clima se deteriora más rápido de lo que avanzan las investigaciones.

"Si no avanzamos a la velocidad de estos fenómenos, puede estar en riesgo la seguridad alimentaria. El clima se pone peor cada año", con-













# Colombia 20

En el Gobierno de la paz total

# Reincorporación de ex-FARC, sin norte: el pendiente en los planes de desarrollo

En las agendas de los gobiernos locales, el tránsito a la vida civil de los firmantes de paz todavía sigue en el olvido. No hay propuestas específicas y en algunos planes ni siguiera existe una mención a esa población. Un informe de la FIP señala los principales retos.



PAULINA MESA LOAIZA

pmesa@elespectador.com @paulina\_mesal

Han pasado cerca de ocho años desde la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, pero el compromiso con la reincorporación de los excombatientes continúa sin ser una prioridad, por lo menos en los planes de desarrollo territorial, que se siguen rajando en la inclusión de este punto en las agendas locales. En la recta final de revisión de estos planes —que marcan la hoja de ruta de alcaldes y gobernadores, y debía presentarse antes de junio-, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) analizó los avances y principales retos de cara a los próximos cuatro años.

No se trata de un asunto menor, pues el tránsito de los ex-FARC a la vida civil es un eje fundamental de la paz debido a que cierra ciclos de violencia, evita la reincidencia en el conflicto y de paso asegura una vida digna para los firmantes desde su autonomía. sostenimiento e inclusión. A eso se suma la importancia de atender los riesgos de seguridad, pues desde 2016 más de 415 exguerrilleros han sido asesinados en el pais.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la Ley de Paz Total son claros en que los Planes de Desarrollo Territorial deben estar compuestos por un capítulo sobre garantías para los excombatientes.

ción es primordial para consolidar una paz incluyente que le apunte a prevenir la reactivación de ciclos violentos en el país", señaló la FIP.

Según datos de la Fundación, actualmente el 80 % de los firmantes de paz habitan en las ciudades y en Nuevas Áreas de Reincorporación (distintas a los Espacios Territoriales que en su momento se pensaron para este proceso). Para ilustrarlo mejor, de los 12.083 excombatientes, solo el 6 % está en Bogotá, un 39 % se concentra en cuatro departamentos (Meta, Antioquia, Cauca y Caquetá), mientras que más de la mitad del total (52,5 %) está en otros departamentos, y el 2,1 % en el exterior o pendiente por reubi-

Esas cifras, más allá de situar a los excombatientes en el mapa, refleja que si bien la reincorporación es rural en su mayoría, se han generado nuevas formas de concentración de los firmantes hacia las ciudades principales. Aunque desde la FIP, en un análisis inicial de los programas del Gobierno, se puso la lupa en los municipios donde están los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), y en los que se concentran la mayoría de la oferta y recursos para los reincorporados, hoy menos del 20 % de esta población vive en dichos espacios.

Esto implica movilizar la agenda de reincorporación considerando la nueva geografía.

Para Miguel Suárez, coordinador de investigaciones y proyectos de construcción de paz de la FIP, ese fenómeno se explica en "La política de reincorpora- parte por la falta de garantías que el proceso de reincorpora-

para esa población —a los 416 firmantes asesinados se suman 37 desapariciones y 137 tentativas de homicidio-, y la necesidad apremiante de encontrar nuevas oportunidades, así como el acceso a servicios de primera mano.

En ese contexto, y para dar cumplimiento a las normas que exige la implementación de la reincorporación en los planes de desarrollo territorial, las autoridades locales deben cumplir un papel protagónico en el proceso y están llamadas a coordinar y articular en sus agendas todas esas garantías para la población excombatiente.

"Las necesidades de acceso a servicios y oportunidades han sido parte de las propuestas concretas que hemos llevado a las alcaldías y gobernaciones para que estén en los Planes de Desarrollo", explicó Leonardo Salcedo, subdirector territorial de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la entidad del Estado que lidera los procesos de este tipo con población excombatiente.

Para hacerle seguimiento al tema, la FIP revisó 12 planes de gobierno en ocho departamentos (Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Meta, Norte de Santander y Putumayo) y cuatro ciudades principales (Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín) para identificar avances y retos.

### La reincorporación no es prioridad en las agendas locales

Dentro de los principales resultados del seguimiento a los planes de desarrollo local, la FIP destacó

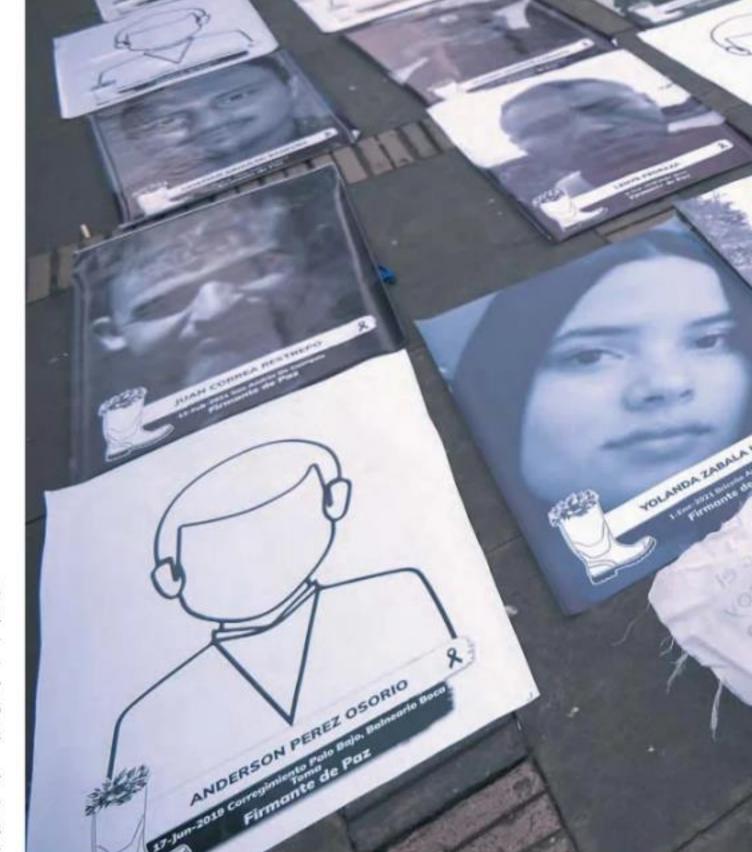

Desde 2016 más de 415 exquerrilleros han sido asesinados en el país. /Mauricio Alvarado

ción se mantiene en una especie de arena movediza y sin avances significativos. De los 12 planes que se revisaron, fueron pocas las menciones y propuestas específicas para la población firmante.

"Nos encontramos que el tema no es una prioridad en muchas de las agendas locales, incluso en territorios en donde consideramos debería ser prioritario. Vemos zonas como Meta o Guaviare donde el tema muchas veces no está desarrollado", dijo Flor Gómez, asistente de investigación de la FIP.

En un panorama nacional, en departamentos como Caquetá,

De los 12.083 excombatientes, solo el 6 % está en Bogotá. El 39 % se concentra en cuatro departamentos (Meta, Antioquia, Cauca y Caquetá).

Cauca o Norte de Santander, la FIP encontró que en sus Planes de Desarrollo ni siquiera existe un diagnóstico en cuanto a la reincorporación de excombatientes.

Al caso de Guaviare se le puso especial énfasis debido a que durante elecciones se había mencionado varias veces la implementación de planes de seguridad para esa población. Pero al corte de cuentas, en el Plan de Desarrollo Territorial no se incluyó ninguna acción.

En Meta, por ejemplo, la FIP no pudo identificar propuestas claves y más teniendo en cuenta temas de seguridad importantes en esa zona.

Otros territorios, como Valle del Cauca, Putumayo y Chocó, hacen referencia a esa población en sus agendas locales, pero no plantean acciones concretas.

La consecuencia es que en la medida en que no existan menciones específicas a los excombatientes y sus procesos, o que incluso no queden plasmados indicadores en los planes de desarrollo, se limita la oferta territorial para atender a estas personas.

### ¿Dónde están los reincorporados?

80%

de las personas en proceso de reincorporación no residen en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR). Lo hacen en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) y en las ciudades.

12.083 firmantes de paz

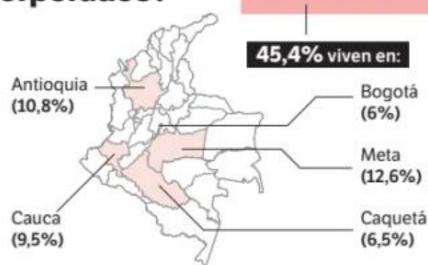



www.elespectador.com/Colombia-20/

#PaisQueAvanza

f EEColombia2020

 $\mathbb{X}$ 

@EEColombia2002

0

@EEColombia2002



"El principal reto es que sin planes muy difícilmente se va a poder generar un tipo de oferta. Hay que involucrar a las administraciones locales para que los compromisos queden consignados en los procesos. En ese sentido, al existir oferta, también está la posibilidad de que la reincorporación sea exitosa y comprometida", destacó Suárez.

Sin embargo, el informe de la FIP también arroja resultados positivos. Por ejemplo, en territorios como Antioquia, Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá la reincorporación se aborda de manera directa y clara.

Para el caso de Antioquia —el departamento con más AETCR del país y el segundo con más personas en proceso de reincorporación, después de Meta— en los programas territoriales se menciona la alineación con la Política Pública de Paz y establece programas específicos para acompañar el proceso de reincorporación.

En Medellín se realizó un diagnóstico de personas en reincorporación y reintegración (en su vos, que son los que de verdad

mayoría exparamilitares), con el fin de reconocer la necesidad de brindarles atención y acompañamiento integral. Además, se plantearon acciones enfocadas directamente en la empleabilidad y el emprendimiento.

Bogotá también avanzó en la inclusión de la reincorporación en las agendas de gobierno, pues se establecieron metas e indicadores para atender a la población. En ciudades como Cali y Bucaramanga se registraron avances en cuanto a estrategias para personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculadas del conflicto armado y sus familias con especial atención a situaciones de riesgo, oferta de servicios y reconciliación comunitaria. Los programas implementados esperan impactar un número importante de reincorporados, sobre todo en desarrollo de habilidades productivas.

Por su parte, desde la Agencia de Reincorporación (ARN), si bien dicen que el panorama es poco claro, reconocen que hay que esperar los planes definitivos, que son los que de verdad

van a dar certezas sobre cómo va el proceso de reincorporación.

"Tenemos alrededor de 108 planes, donde a la fecha de hoy ya tenemos claridad de que los firmantes de paz están dentro de los diagnósticos. Igual se decidió incluir los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación y un capítulo de paz. Se ha logrado que se vaya garantizando la inclusión que luego abrirá la puerta para que existan compromisos culturales completos en el plan plurianual de inversiones y con proyectos concretos", explicó Leonardo Salcedo, subdirector.

### Los desafios para una reincorporación integral

Más allá de la voluntad política necesaria para el abordaje de la reincorporación, al proceso lo afectan los retos en materia de seguridad, la estigmatización, el desplazamiento masivo por amenazas de grupos armados y el factor económico necesario para hacer sostenible y autónomo el proceso de regreso a la legalidad.

A eso se le suma que "es muy

Si el Gobierno cumple con las garantías pactadas y logra la reincorporación de las FARC, sienta un precedente importante para el futuro de la paz total", FIP.

difícil el proceso por el nivel de polarización que tiene el país y la carga política. Además, hay que entender que lamentablemente la paz y el acuerdo vienen saliendo de la agenda territorial, esto tiene que ver con el cambio de prioridades. Hay que posicionar nuevamente el cumplimiento del acuerdo en la agenda pública", señaló el investigador Suárez.

Y agregó que, partiendo de esos contextos, es como se define la priorización en los planes de desarrollo. "Por eso se termina repartiendo la torta en la medida de lo posible para dar respuestas a muchos desafíos que hay en buena parte del país. De ahí el reconocimiento de los que al menos lo mencionan, porque son conscientes de que esa población está ahí y que requiere el diseño específico de una oferta".

Como posible solución de cara a los cuatro años que vienen, el Programa de Reincorporación Integral (PRI) entra en vigencia este año con el objetivo de consolidar la implementación de la reincorporación de excombatientes en cuatro dimensiones: política, comunitaria, social y económica. Hasta el momento, en Antioquia, Bucaramanga, Medellín, Cali y Bogotá se identificaron por lo menos dos de esas dimensiones en cada territorio.

La puesta en marcha de ese programa, así como del Sistema Nacional de Reincorporación, tendría que permitir y garantizar el avance en términos de derechos sociales, oportunidades económicas y derechos políticos para los firmantes y sus familias. Para la investigadora Flor Gómez, eso es clave porque el proceso no es solo con las personas que dejaron las armas, sino también con quienes conviven y las comunidades a las que llegan.

Así lo explicó el subdirector de la ARN, Leonardo Salcedo: "Esto significa la articulación de ofertas y de instituciones, además de dirigir recursos para que puedan tener derecho a la salud y a la educación. El poder avanzar en derechos sociales y en garantías al derecho del ejercicio político tiene que generar confianza entre los mismos firmantes y los grupos que avanzan en negociaciones".

La reincorporación como ga-

### rantía de la paz total

Mientras que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca una salida negociada del conflicto con varios actores armados al mismo tiempo en el marco de la paz total, el proceso de reincorporación pareciera que todavía no tiene un norte claro, sobre todo en los planes territoriales. Lo cierto es que entre ambos temas existe una relación directa, pues si las mesas abiertas actuales llegan a buen puerto, entonces se tendrán que implementar procesos de desarme, desmovilización y reintegración. En ese sentido, la reincorporación de firmantes de paz es crucial para aumentar la confiabilidad en los procesos e incentivar el desarme y la desmovilización. "Si el Gobierno cumple con las garantías pactadas y logra la reincorporación de las FARC, sienta un precedente importante para el futuro de la paz total", señaló la FIP.

Para el investigador Miguel Suárez, "en la medida en que la reincorporación sea exitosa y brinde condiciones institucionales para que las personas puedan hacer su tránsito y ser sostenibles y autónomos en la vida civil, eso va a ser un mensaje para esos otros grupos que en este momento estén pensando en la posibilidad de una salida negociada".

Y agregó que este proceso de reincorporación de los ex-FARC puede ser un espejo, en el sentido de que no puede ser un referente negativo en términos de paz y reflejar que hay dificultades en la implementación.

"En la medida en que vean que hay una disposición política, un esfuerzo institucional entonces va a haber un mensaje de que es posible dar ese paso hacia la legalidad y el cese de la lucha armada, y, por ende, la violencia", concluyó.

Por ahora los retos se centran en lograr una sostenibilidad económica para los excombatientes, ya sea con propuestas desde las autoridades locales que impulsen los proyectos productivos y los emprendimientos, o de la mano del sector privado. También está la necesidad de que los firmantes de paz logren desarrollar sus propios procesos sociales y puedan acceder a todas las ofertas del Estado.

# RUIA

Una iniciativa:

# EL ESPECTADOR



Entrevista

# Los desafíos del alcalde que se le midió a hacer la COP16 a contrarreloj

Alejandro Eder, alcalde de Cali, está en una carrera contra el tiempo. En poco más de cuatro meses deberá ajustar todos los detalles para recibir la cumbre de biodiversidad más importante del mundo. En su despacho, donde recibió a El Espectador, dice que sabe muy bien de los retos, entre ellos la inseguridad, pero afirma que todo está bajo control, pues quiere que su ciudad vuelva a estar en el escenario internacional.



SERGIO SILVA NUMA

ssilva@elespectador.com SergioSilva03

El 20 de febrero, dos meses después de que supiéramos que Colombia sería la sede de la COP16, Gustavo Petro anunció que el evento, el más importante en biodiversidad, se llevaría a cabo en Cali. En la capital del Valle del Cauca hubo aplausos, pero también algo de nervios. Empezaba una carrera contra el tiempo para organizar en poco más de un semestre un encuentro que suele requerir más de un año.

Personas cercanas a la organización cuentan que, desde el inicio, Cali mostró mucho más interés que Bogotá, la otra ciudad que "competía" por ser anfitriona. Alejandro Eder, su alcalde, dice que medírsele a ese evento era buen camino de ponerala capital del Valle en el escenario internacional. "En los últimos años fue relegada, pero tenemos que volver a situarla como una de las más importantes de América Latina", señaló desde su despacho, en donde recibió a El Espectador.

Eder sabe que el tiempo juega en su contra. A finales de octubre empezará la COP16 y aún faltan muchos detalles por ajustar, que ya empiezan a inquietar a varias personas y organizaciones involucradas con las que hemos conversado. Además, los recientes eventos de inseguridad en municipios aledaños, como Jamundí (a menos de una hora en carro) -donde hubo una moto bomba el 20 de mayo-, están generando preocupación.

El alcalde, sin embargo, sabía que organizar una COP en un tiempo tan estrecho tendría varios desafios,

convencido de que, cuando empiece el evento, contarán con otros 2 mil integrantes de la Policía que ayudarán a evitar cualquier problema. También, señaló, se están preparando para que la ciudad no sufra contratiempos en caso de que llueva en exceso, como sucedió hace un par de semanas, porque cuando llegue octubre, posiblemente, tendrán otro reto: el fenómeno de La Niña.

A Cali la seleccionaron como sede de la COP16 a última hora. ¿Cree que eso puede poner en aprietos a la ciudad para organizar un evento de esta magnitud?

Cualquier día de más hubiera sido útil, aunque la diferencia entre tener ocho o diez meses para organizar un evento de esta magnitud es prácticamente lo mismo. Lo que tenemos es una grandísima voluntad para dejar el nombre de Colombia, de Cali y de la región en alto.

### ¿Cómo se repartieron las tareas entre el Ministerio de Ambiente, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía?

Hay un comité técnico general de la COP16. Está la ministra de Medio Ambiente, está el ministro de Relaciones Exteriores, está el ministro de Comercio, está la gobernadora del Valle, está el alcalde de Caliyestá la directora nacional de la COP16. Ese comité tiene varios equipos que trabajan en ciertos subtemas. Hay uno de seguridad, uno de comunicación, uno de protocolo, uno de logística. En cada uno tenemos un delegado. Hay algunas funciones de las que se encarga el Gobierno Nacional, como perfeccionar los acuerdos con Naciones Unidas y adelantar los temas de las discusiones y definir el marco general. En el caso nuestro, la tarea es ayudar a aterrizar esto en el terreno: que la zona azul, que es entre ellos la inseguridad. Pero está donde van a ser las negociaciones, a nivel internacional.

esté preparada y tenga las condiciones que exige Naciones Unidas. Lo mismo con la zona verde, que es la otra zona oficial y donde estarán los eventos paralelos, las muestras culturales, de negocios verdes y negocios ambientales.

Pero, sobre todo, desde Cali, trabajamos de la mano con el Gobierno Nacional para identificar temas críticos que deben ser atendidos. Por ejemplo, el transporte para los delegados oficiales durante la COP16, para que puedan salir del hotel y llegar a la zona azul o a la zona verde. Otro tema clave tiene que ver con los requerimientos de seguridad para tener asegurada a Cali antes y durante la COP.

El tema de la seguridad es un punto fundamental, especialmente después de lo que ha sucedido en las últimas semanas en municipios cercanos. ¿Cómo garantizársela a las delegaciones y visitantes?

La seguridad se garantiza con una estrategia de seguridad contundente. Eso es lo que hemos venido haciendo desde la Alcaldía. Más allá de la COP16, el primer paso que tomé como alcalde electo fue pedir más pie de fuerza. Lo trabajamos con el general Salamanca y llegaron 300 policías adicionales. Contamos con una estrategia de tener presencia permanente por la ciudad. Todos los días tenemos puestos de control por toda Cali.

¿La presencia de las disidencias en municipios cercanos a Cali es un

La COP16 va a ser una oportunidad para que el imaginario de lo que es Cali renazca en Colombia y



Alejandro Eder en su despacho en Cali. /Archivo particular

### problema?

La existencia de las disidencias en general para Colombia es un problema. Y no puedo creer que estemos en este punto otra vez. Se necesita una política de seguridad contundente para dar con estos grupos y ponerlos en su lugar. Desde el suroccidente estamos viendo que se está adelantando esa estrategia con las Fuerzas Militares y con la Policía. Hemos visto que hacen intentos de ataques terroristas en ciudades como Jamundí. Todos esos son retos y los estamos atendiendo. Pero quiero ser muy claro en algo: cuando uno hace un evento global, uno invita al mundo. Y cuando vos invitás al mundo, invitás lo bueno y lo malo del mundo. Actualmente, el mundo está inestable: tenemos un conflicto en Gaza entre Israel y Hamás, y tenemos un conflicto llueve en un mes. Eso hizo

en Ucrania con Rusia. Entonces, tenemos que asegurarnos de que las delegaciones que vengan de estos lugares también cuenten una seguridad. A eso súmele el activismo ecologista internacional. Entonces, vamos a dar espacios para contar con garantías de protesta pacífica, pero tomaremos medidas para mantener a Cali en orden.

Hace unas semanas Cali tuvo dificultades con las Iluvias. En el segundo semestre tendremos el fenómeno de La Niña, asociado con un aumento muy importante de precipitaciones. ¿Cómo evitar que pase lo de hace unas semanas?

Lo que pasó hace dos semanas fue un caso excepcional. Llovió en dos horas 105 milímetros. Eso es lo que normalmente

Apoyan:



















que colapsaran los sistemas de mitigación de inundaciones en un sector de la ciudad. Sumado al crecimiento de asentamientos informales, de la deforestación en las zonas de la era de Cali, pues generó una tormenta perfecta. Desde entonces estamos tomando medidas para recuperar todos los canales de drenaje que hay en los cerros y para preparar el sistema de acueducto y alcantarillado, y para tomar las medidas que nos sean posibles. Lo que sí es cierto es que vivimos en una época de cambio climático donde este tipo de eventualidades pueden pasar. También es cierto que durante la COP vamos a estar en medio del fenómeno de La Niña. La respuesta que dimos hace dos semanas nos sirvió para ir preparándonos mejor para la COP16.

### ¿Cuál es el principal desafío de organizar la COP16 en un tiempo tan estrecho?

Todo. Tenés que conseguir los recursos, que explicarle a la ciudadanía lo importante que es, lograr la confianza, por ejemplo, para que los hoteles bloqueen las 4.500 habitaciones sin que nadie todavía los contrate, que se mantengan los precios que son, ir preparando a la ciudadanía ante la expectativa de qué es la COP16. Me atrevería a decir que la mayoría de las personas en Cali, incluso en Colombia, aún no tienen claro qué es la COP16.

Tenemos un gran reto de comunicar qué es la COP, pero sobre todo qué representa para cada uno. Para Cali será una gran oportunidad de poner nuestra ciudad en el mapa, de traer al mundo, que el mundo pueda conocer a Cali y Certificados Cali.

empezar a hablar de ella de una manera distinta. Queremos dar inicio a una estrategia de turismo que estamos tratando de lanzar para nuestra ciudad.

### ¿Cuánto le va a costar la COP16?

Estamos invirtiendo alrededor de \$15 mil millones. Pero si miramos los otros recursos que estamos invirtiendo en los sectores de la ciudad donde va a estar la COP, por ejemplo, recuperando vías, zonas verdes, fortaleciendo infraestructura, podemos estar

Queremos prestarle el nombre de Cali a un sistema de certificación de oro legal, que se llame

hablando de más de \$100 o \$120 mil millones.

¿Y ya consiguió esa plata o no? Del lado nuestro, ya está.

En otras COP, tanto de biodiversidad como de cambio climático, en este punto las agendas están más o menos claras, al igual que los detalles logísticos. Pero en esta, a pocos meses, aún no hay claridad sobre esos aspectos. ¿Por qué?

De nuevo: se está organizando una COP en seis o en ocho meses; normalmente, se hacen en dos años. La agenda grande de la COP se maneja a nivel nacional, pero ya está aterrizado cómo va a funcionar la zona verde y cuál va a ser la feria empresarial. Ya se empezaron a ofrecer los estands para las empresas que quieran participar en esa feria. También se están organizando los espacios para diálogo social, para la cumbre de pueblos indígenas. Hemos avanzado bastante en la organización de la cumbre de alcaldes que se llevará a cabo durante la COP y que será presidida por Cali, lo cual es un gran honor. Las cosas van avanzando, no veo ninguna dificultad distinta a la que tendría la organización de una COP en un tiempo tan estrecho.

### ¿Cómo está su relación con el Ministerio de Ambiente?

La relación con el Ministerio de Ambiente ha sido muy constructiva desde el primer momento, desde que postulamos a Cali. Debo reconocer que juntos hemos logrado sortear varias dificultades y que hoy estamos avanzando para tener una COP16 exitosa en Colombia.

En la historia de Cali hay un hito: la organización de los Juegos Panamericanos en los 70, que le cambió, de alguna manera, la cara a la ciudad. ¿Cree que esta COP pueda ser equivalente?

Mucha gente habla sobre cómo los Juegos Panamericanos cambiaron a Cali. Fueron en 1971, es decir, hace más de medio siglo, hace muchisimo tiempo. Creo que la COP16 si va a representar un antes y un después en Cali, pero por una razón distinta. No va a ser por obras de infraestructura, pues en los Panamericanos se hicieron la calle 5, el aeropuerto nuevo, entre muchas otras obras, sino porque la COP16 va a ser una oportunidad para que Cali renazca, para que el imaginario de lo que es Cali renazca en Colombia y a nivel internacional, para que nos miren como una de las ciudades más biodiversas del mundo. Adicionalmente, nuestro gran reto va a ser enamorar al mundo de Cali, que vean que Cali.

somos una ciudad pujante económicamente, que vean la riqueza cultural que tiene Cali, que vean no solo la biodiversidad, sino también la diversidad cultural. Va a ser una oportunidad para nosotros de atraer al mundo, para que despegue el turismo que aún no se siente como se siente en otras ciudades. También vamos a aprovechar la feria empresarial y todas las empresas que vienen para mostrarles las oportunidades que hay en nuestra región y que se vuelva a multiplicar la inversión en Cali.

### ¿Se va a comprometer con algo en particular durante la COP16?

Nosotros nos vamos a comprometer con tres cosas. La primera tiene que ver con el Parque de los Farallones, uno de los más megadiversos del país, hoy amenazado por la minería ilegal. Estamos trabajando duro de la mano de la Fuerza Pública, del Gobierno Nacional, para cerrar todas las minas que hay allí antes de la COP16, y queremos tener un plan de sostenimiento para que no vuelva la minería ilegal. Incluso, queremos llevar a muchos de los delegados allá arriba.

Segundo, estamos trabajando para tener listo para la COP y presentársela a todas las delegaciones oficiales el Plan Maestro Ambiental de Cali, que será el plan maestro durante los próximos 12 años para proteger el medio ambiente, la biodiversidad, incluyendo la recuperación de los siete ríos de la ciudad. Será una muestra de cómo puede ser sostenible una ciudad.

El tercer tema que estamos viendo con ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, es un tema trascendental para el planeta: nosotros no podemos traer al mundo a Cali y a Colombia para hablar de proteger la biodiversidad y no referirnos a las economías ilícitas. Si nosotros vemos el principal problema de la biodiversidad en Colombia y en otros países, es la siembra de drogas ilícitas, de cultivos ilícitos y de la minería ilegal. Prácticamente, todos los países del trópico hoy están afectados por la minería ilegal. Entonces, estamos en discusiones con varias otras ciudades, con el Ministerio de Medio Ambiente y con unas ONG internacionales para plantear un sistema de certificación de origen del oro que se venda a nivel mundial. Es decir, que cuando se compre o se venda oro, este lleve un certificado que indique que ese oro es producto de minería legal. Ya varios países tienen procesos de certificación, pero aislados. Entonces, queremos que haya uno unificado y queremos prestarle el nombre de Cali a ese sistema de certificación; que se llame Certificados



12 DE JULIO, 8 P.M. 13 Y 14 DE JULIO, 5 P.M. TEATRO MAYOR

# **ESPAÑA** traviata

Opera de Giuseppe Verdi con libreto en italiano de Francesco Maria Piave

Tuboleta

WWW.TEATROMAYOR.ORG

Director musical Andrés Orozco-Estrada

Con la participación de Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

**Coro Nacional de Colombia** Violetta Valery Julia Muzychenko, Rusia (12 y 14 de julio)

Eliana Piedrahita, Colombia (13 de julio)

ALIADO TRANSVERSAL

Bancolombia

Alfredo Germont Paolo Fanale, Italia

COGESTOR PRIVADO

Director escénico

Pedro Salazar

INVITA EL ESPECTADOR

DISTRITAL DE LAS ARTES BOGOTA

Producción del Teatro Mayor Julio Mario

Santo Domingo y La Compañía Estable



The Smeanta

# Cultura



ANDRÉS OSORIO GUILLOTT

aosorio@elespectador.com 

Ya Rainer Maria Rilke nos había enseñado que lo bello "es esa forma de lo terrible que todavía podemos soportar". Quizás es difícil en un primer momento pensar que de lo terrible puede emanar belleza, además habría que preguntarse cada uno qué es lo terrible y qué es lo bello, pero una posible respuesta pueda estar en la poesía de Piedad Bonnett.

Decía también William Ospina en el libro que acaba de publicar, Donde crece el peligro, que "la búsqueda de la belleza se convierte también en la búsqueda de la extrañeza, en la búsqueda del asombro y de la maravilla, que los poemas no están tejiendo filigranas decorativas sobre el mundo, sino produciendo palabras que nos estremecen y nos hacen sentir que estamos viendo al mundo por primera vez".

Piedad Bonnett ya nos había hablado de El prestigio de la belleza, pero, sobre todo, en su poesía nos ha venido mostrando que igual hay belleza en lo que parece contrario a ella, que, en las pérdidas, en los duelos, en los conflictos y en los vacíos hay espacio para lo bello, en la tragedia también hay un sentido de la estética.

"Todo / cuanto tiembla en el borde es nacimiento", dice Bonnett en un poema en el que nos dice que no es el abismo, sino que "Lo terrible es el borde", pues "Nunca estamos más huérfanos" que cuando estamos en él. Y quizá no hay mejor metáfora para su obra que esa. Piedad Bonnett vive y escribe en ese borde, en el risco de un acantilado, no le teme a la caída, tampoco se ha incomodado con adaptarse a ese límite entre la vida y la muerte, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, lo cierto y lo incierto.

El País de España registró las palabras de María Dolores Menéndez, gerente del Patrimonio Nacional de ese país, sobre Piedad Bonnett cuando dijo que ella es "una voz actual de referencia en la poesía iberoamericana con un trato elaborado del lenguaje que le permite acercarse a la experiencia vital con profundidad y belleza, y a responder con humanidad a la tragedia de la vida. Su poesía es luminosa, aun cuando trata temas arduos, como el desamor, la guerra, la pérdida o el duelo".

No es nuevo pensar que la literatura que cada quien hace es el reflejo de la literatura que siempre buscó, que siempre leyó y que siempre supo cambiarle en algo la vida. En el caso de Bonnett, su poesía, pero también sus novelas, exploran los lazos familiares, las figuras del

PIEDAD BONNETT: escribir desde el borde

Perfil

La escritora colombiana recibió ayer la noticia de ser la ganadora del XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, un reconocimiento que les hace justicia al cuidado, la convicción y la entrega por su obra literaria.



Piedad Bonnett, ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el cual es considerado uno de los más destacados en el ámbito de la poesía en español y portugués. / Gustavo Torrijos

"La poesía de Piedad Bonnett muestra una trayectoria sólida y orgánica, con gran coherencia en su obra poética", dijo el jurado del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

padre, de la madre, del hijo, de la pareja. Pocas personas logran hacer radiografías de la cotidianidad y de las vidas privadas, pero la escritora antioqueña ha podido hacerlo en verso y en prosa. En verso, en libros como El hilo de los días, Para otros es el cielo; en poemas en los que dice, por ejemplo, que "Una cocina puede ser el mundo, / un desierto, un el que yo podía ir sin descarrilarme. Por

lugar para llorar", pero también lo ha dicho en prosa, en textos como Lo que no tiene nombre, Donde nadie me espere, Qué hacer con estos pedazos, entre otros.

Hace ya varios años, hablando sobre el libro Donde nadie me espere, Bonnett afirmó para este diario: "La literatura me dio el soporte. Se me puso como un riel en

Los escritores decimos cosas que los otros hubieran querido decir y las escribimos de una manera en la que los otros las hubieran querido escribir", dijo Piedad Bonnett en una entrevista concedida a este diario en 2022.

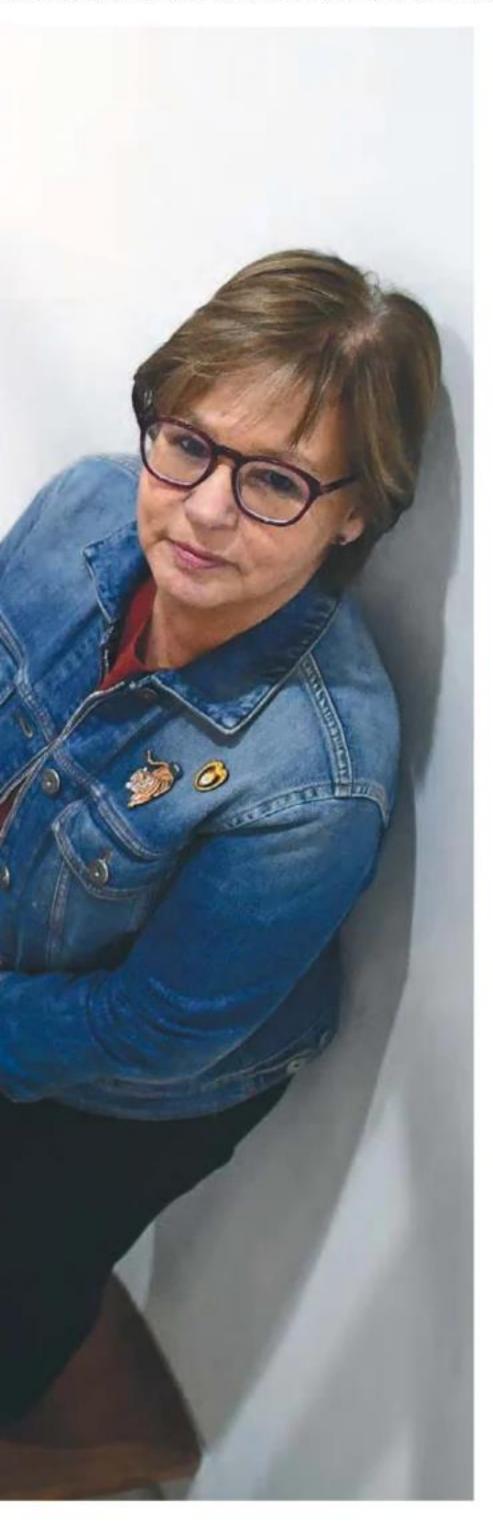

supuesto, con incertidumbres, con cansancio, pero con la pasión. Si tú tienes una pasión estás salvado de la náusea. (...) La literatura es la forma más bonita de huir. Es huir en su posibilidad positiva, porque siempre pensamos que huir es una cosa negativa. Desde que era una niña empecé a huir. Leía los cuentos de hadas y ya estaba huyendo. Y no porque mi entorno la poeta colombia además, es conscie El comienzo de la cidad siempre hu por eso que de pratura, tanto en que escribe, el estaba huyendo. Y no porque mi entorno dumbre del dolor.

fuera especialmente problemático. Pero de todas maneras era muy sensible al autoritarismo de mi papá, a los miedos, a la religión castigadora. Para mí, cuando la vida se pone conflictiva, encuentro que un libro es un refugio".

El jurado del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, galardón que se entrega a un autor vivo para reconocer el valor literario de su obra y su aporte a la cultura española y de Iberoamérica, aseguró que la obra de Piedad Bonnett "muestra una trayectoria sólida y orgánica, con gran coherencia en su obra poética".

No es el primer premio que recibe Bonnett por su poesía. En 1994 se ganó el Premio Nacional de Poesía por el libro El hilo de los días, así como en 2011 se ganó el premio Casa de América por Explicaciones no pedidas; o el premio Generación del 27 por Los habitados. Y sí, los premios son una forma de revalidar la importancia de una obra, pero más que las estatuillas que podrán adornar la casa de la poeta colombiana al nororiente de Bogotá, lo que todo esto nos puede sugerir es que tenemos entre nosotros a una escritora que ha universalizado nuestra literatura. Que ha puesto los ojos del mundo en las páginas que se escriben desde la incertidumbre que nos ha acompañado con el paso del tiempo y que ha reafirmado lo que alguna vez dijo Jorge Luis Borges: "Ser colombiano es un acto de fe".

"El trabajo de los escritores nos lo inventamos nosotros y es la cosa más absurda. Sin tener seguridad en mi talento ni que esto le interese a un editor ni mucho menos al lector. Pasando dificultades económicas porque, al principio, las cosas son complicadísimas, pero no importa, decido dedicarme seis horas del día a imaginarme cosas, ponerlas en un papel y darles sentido. Por eso este oficio será tan recompensado. Nosotros decimos cosas que los otros hubieran querido decir y las escribimos de una manera en la que los otros las hubieran querido escribir", señaló Bonnett en otra entrevista concedida a este diario en 2022.

Leonard Cohen nos dijo con su poesía que "Todo tiene una grieta: / Así es como entra la luz", y es tal vez por eso que la obra de Piedad Bonnett resulta luminosa, como aseguró Dolores Menéndez, pues está plagada de grietas, de aperturas en las que brotan otras revelaciones y nuevos deseos de soñar, algo que para la poeta colombiana es imprescindible; además, es consciente, como lo señaló en El comienzo de las cosas, que "la felicidad siempre husmea su muerte", y es por eso que de pronto halló en la literatura, tanto en lo que lee como en lo que escribe, el escape perfecto para no dejarse alcanzar tan pronto de la certi-



Este año, en Impacto Mujer queremos seguir apostando por historias y contenido periodístico que inviten a la sociedad a fomentar la equidad y la igualdad de género. De norte a sur, de oriente a occidente, en Colombia existen muchas iniciativas que trabajan por crear oportunidades y espacios de participación para mujeres, hombres y población LGBTIQ+ y, así, construir un país más equitativo y seguro para ser habitado por todas las personas.

En un país tan diverso como el nuestro, queremos sumar las voces de mujeres de todas las edades, etnias y orientaciones sexuales para construir un relato más completo sobre lo que se está haciendo y aún falta por hacer en equidad e igualdad.

Estos esfuerzos no solo se realizan en Colombia para Colombia, sino también desde y hacia otras partes de la región y el mundo. También queremos resaltar esos esfuerzos que dan cuenta de la gran red que se teje día a día, con diferentes nodos, alrededor del mundo.



UNA INICIATIVA DE

EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajara en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince, Ramiro Bejarano, Armando Montenegro y Jorge Cardona.

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

# Opinión



Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

El Espectador. Editado por Comunican S.A. D. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados.

ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296. Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

# Claudia Sheinbaum, presidenta de México

LARROLLADOR TRIUNFO DE CLAUdia Sheinbaum en las elecciones mexicanas marca un hito para el país del norte, al convertirse en la primera mujer en ocupar la Presidencia, siendo ella de origen judío, para una sociedad católica, y dar continuidad al actual gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Con la mayor votación histórica, y cerca del 60 % de los sufragios, Sheinbaum tendrá el reto de mantener las mejoras sociales del actual mandatario mientras enfrenta los graves problemas de narcotráfico.

La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, fue arrastrada por la ola de popularidad de López Obrador y prometió continuar con su legado. Su contendora, Xóchitl Gálvez, que representaba una coalición de partidos tradicionales, no caló con su discurso de campaña que prometía respetar los logros de la actual administración, pero al mismo tiempo hacer de las elecciones un referendo sobre la gestión de AMLO. El mensaje confuso no funcionó, en especial porque ella representaba a dos partidos tradicionales, el PRI y el PAN, que se habían alternado el poder sin resolver los problemas más sensibles de los mexicanos, comenzando por la pobreza.

El actual mandatario ha logrado resultados positivos que fueron ratificados en las urnas. En los seis años de su administración, varios millones de ciudadanos salieron de la pobreza, hubo un incremento sustancial del salario mínimo y una mejora en las pensiones de jubilación. Sin embargo, su talante populista no ha sido eficiente a la hora de resolver problemas tan complejos como el del narco y la violencia que trae aparejada. Tampoco ha podido solucionar la corrupción de la justicia y los altos niveles de impunidad que imperan dentro de la sociedad. Se le señala, además, de ocasionar un grave daño al sistema de salud y erosionar la institucionalidad democrática debido a su discurso polarizador.

Los logros sociales se deben, en especial, a la bonanza económica por la que atraviesa el país. México se ha consolidado como el principal exportador a Estados Unidos; recibe muy altos ingresos por remesas, con un profundo impacto en distintos lugares del país, y se ha beneficiado de una inversión extranjera que estuvo por encima de los US\$36.000 millones el año anterior.

Los logros sociales se deben, en especial, a la bonanza económica por la que atraviesa México".

Adicionalmente, se ha presentado un incremento en el número de empresas que pasan del país vecino a territorio mexicano, aumentando el nivel de empleo.

El escritor Jorge Volpi, en El País de España, mencionó algunos de los principales retos que va a enfrentar la electa presidenta. Entre ellos está el acabar con el nivel de polarización que ha instaurado López Obrador, disminuir el poder y la activa participación en la vida civil conferida a los militares y hacer una reforma profunda al sistema judicial. Volpi advierte que en los meses que le quedan a AMLO, y con la mayoría obtenida en las cámaras legislativas, podrá aprobar iniciativas que "concentran aún más el poder, amenazan a los más pobres o amplían el catálogo de la prisión preventiva oficiosa". Cree que la popularidad le confiere "el margen de maniobra necesario para traicionar el resto de la agenda progresista".

Con este panorama, Claudia Sheinbaum, de proponérselo, cuenta con una formación y resultados que le permitirían llevar a cabo un gobierno enfocado en lo social, sin horadar la democracia ni promover el populismo. Durante seis años manejó Ciudad de México, tiene un doctorado en ingeniería energética, tiene talante ambientalista y ha sido muy seria en su gestión. Al asumir la Presidencia se sabrá cuál camino tomará.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

### ¿El acuerdo es nacional o es eleno?



BARAJANDO CONSTITUYENTE O acuerdo nacional, los términos convenidos en la mesa para la participación ciudadana en negociaciones con el ELN convierten de momento a esa guerrilla, gratuitamente, en depositario político del cambio. Al menos dos circunstancias así lo sugieren. Uno, la exclusión del punto de vista de gremios, académicos y militares en una primera versión de innovaciones deseables que el comité de participación volvió agenda en tono de revolución, no de reforma, "corregida" después con ambigüedades que remachan su espíritu de origen. Dos, el carácter vinculante de cada propuesta que la mesa acoja y su automática transformación en política de Estado, cuyo cumplimiento verificará ese grupo aún en armas. No incorpora el texto de manera taxativa el papel insoslayable del Congreso, cuando la iniciativa implique cambio en la ley o en la Constitución. Para Juan Camilo Restrepo, sería una constituyente por la puerta de atrás. Se diría inmerecida preeminencia política

crimen que a la rebelión, que viola su palabra de renunciar a la atrocidad del secuestro y, según dice, no depondrá las armas. ¿En qué consiste, pues, la negociación si el Estado lo concede todo y la guerrilla nada?

Podrá sucumbir entre altisonancias y golpes de mano la representación plural que legitima la participación de la sociedad en la construcción de paz. Peor aún, la voz de los excluidos que se hicieron matar hace dos años en las calles por verla traducirse en las reformas agraria, pensional, de educación, salud y trabajo hoy en trámite en el Congreso. Sí, es hora de las reformas que el país anhela, siempre escamoteadas (como la agraria) por elites apoderadas de todas las ventajas del Estado, que suavizan inequidades donde no les duele, con parsimonia de tortuga y por encimita, mientras las necesidades se disparan a la velocidad del rayo en el país que se corona casi como el más desigual del planeta.

Siete gremios se que jaron de que el borrador de la consulta social no recogía todas las propuestas discutidas, excedía su alcance y ofrecía a la discusión elementos estructurales de la democracia y del modelo de país que no se debatieron porque no era su propósito. Les preocupó también el carácter vinculante del proceso, pues desconocía la supremacía de la constitución y anulaba la separación de poderes: "un organismo que concedida a una guerrilla más proclive al notiene competencias constitucionales está Cristinadelatorre.com.co

generando una agenda de reformas estructurales". Ese acuerdo, dijeron, no garantiza que la ciudadanía participe sin presiones y sin miedo. Se dirá que se trata sólo de dialogar, que llegado el caso se acudirá al Congreso. Pero cuando de pactos formales se trata, las palabras no escritas se las lleva el viento.

Y a veces redundan. ¿A qué tanto adanismo cuando el Acuerdo de La Habana es ya plataforma acabada para cambios de fondo que también el presidente Petro impulsa? ¿Por qué esta consulta a la sociedad ignora el modelo de los PDET, que institucionaliza el sentir de las comunidades? Estos se montaron sobre consulta a 11.000 Juntas de Acción Comunal y participación activa de 200.000 personas.

Otty Patiño, Comisionado de Paz, desvanece temores: no se fragua una constituyente con el ELN. Porque es inviable y porque el ELN no tiene el prestigio ni la fuerza para un proyecto semejante. Indeciso entre la paz y la violencia, su delegación en la mesa carece de poderes plenos. El punto suscrito sobre participación "no es un avance mayor". Que no lo sea para el ELN, diríamos, no debe empeñar el propósito -ese sí revolucionario- de auscultar, esta vez, el sentir diverso y plural de los colombianos, para que el acuerdo sea de la nación, no apenas del ELN.

### Cándida



### Gobiernos de izquierda

MACROLINGOTES ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ



EL ACTUAL NO HA SIDO EL ÚNICO Gobierno de izquierda que hemos tenido en nuestro país. Basta citar el de José Hilario López, quien dio la libertad a los esclavos, y el de Alfonso López Pumarejo, el de la Revolución en Marcha. Tomás Rueda Vargas, fundador del Gimnasio Moderno, lo consideraba "un comunista peligroso, disfrazado de liberal que amenazaba con llevar al país al totalita-

rismo comunista de la Unión Soviética".

Esa apreciación la recuerda Enrique Santos Molano en el prólogo de Estrictamente confidencial, de Mariluz Vallejo Mejía, de reciente aparición, que recoge importante correspondencia de Eduardo Santos, en donde se descubre al dueño de El Tiempo como gran liberal (de centro) y al hombre filántropo.

De acuerdo con Santos Molano, la animadversión de Eduardo Santos hacia López Pumarejo se debió a esa opinión de Rueda Vargas, su "gran consejero", lo que determinó que los dos no tuvieran jamás buena relación.

El libro de Mariluz Vallejo es un buen trabajo de investigación que muestra al hombre que amó su país y que, a través de su periódico,

dirigió sus destinos, sin mostrarse como tal. Hay intercambio de cartas con Gabriel Turbay, Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras, Germán Arciniegas, entre otros. De todas formas, se reafirma la distancia con López Pumarejo, un gobernante de izquierda con quien el país y la clase política tradicional se asustaron tanto, que encontró en Eduardo Santos el mandatario para hacer la "Gran Pausa".

No es entonces la primera vez que la izquierda llega al poder pero el actual llegó dominado por la inexperiencia y la incompetencia de muchos de sus funcionarios. Aún le faltan dos años de su período. Entonces no debería pensar tanto en constituyentes, sino en reconstituyentes.

Chócolo

# la estamos en Emergencia económica... ¿ Qué sigue?

### "Delincuente sin cultura"

YESID REYES **ALVARADO** 



"DELINCUENTE SIN CULTURA QUE USA la fuerza bruta para acabar la vida y cuidadora de la vida, de la falta de educación en Colombia". Así se refirió el presidente Gustavo Petro al autor de un reciente caso de feminicidio, pocas horas antes de que se firmara una ley que elimina los denominados beneficios penitenciarios para las personas investigadas y sancionadas por esas acciones.

La referencia a una conexión entre delito y cultura es válida como hipótesis sobre la razón de ser de algunas manifestaciones criminales, y por consiguiente como punto de partida para el diseño de una política orientada a su erradicación. Y lo es espeque es la expresión más brutal de una sociedad patriarcal históricamente legitimada. Esa observación del presidente muestra la válida como hipótesis sobre ruta que debe seguir el Estado para enfrentar tales conductas, haciendo énfasis en la transformación de esos estereotipos desde los niveles más básicos de educación, pero sin que eso signifique renunciar a la utilización racional del derecho penal.

política criminal, sin lograr conectarlos. De cuando en cuando se afirma que las cárceles deben desaparecer porque no son la respuesta correcta al crimen, se anuncia que el derecho penal debe estar volcado hacia la justicia restaurativa y que debe tener como eje central la obtención de la verdad dejando en un segundo plano la aplicación de las sanciones; esa visión desconoce la naturaleza (que es distinta de la finalidad) retributiva de la pena y busca poner el foco de atención en los procesos de reinserción social, llegando a formulaciones utópicas como la del abolicionismo. Pese a ello, cuando se presentan nuevos casos de feminicidio, ese

cialmente respecto del feminicidio, porentre delito y cultura es la razón de ser de algunas manifestaciones criminales, y por consiguiente como punto de partida para el diseño de ión racional del derecho penal. una política orientada a su Entre esos dos extremos se mueve nuestra erradicación".

discurso da un giro radical y pone nuevamente al descubierto su faceta punitivista con propuestas como la del aumento de los años de cárcel para sus autores, y la disminución o el retiro de los llamados beneficios penales. Esta última expresión contiene ya una imprecisión porque lo que en realidad se eliminan son figuras o mecanismos que hacen parte de un tratamiento progresivo de resocialización, con lo cual paradójicamente se termina adoptando una postura en favor de ese derecho penal marcadamente punitivista contra el que se protesta.

La solución para mejorar la prevención está en el medio; frente a algunas manifestaciones delictivas hace falta impulsar cambios culturales, pero otras requieren reducir la desigualdad, sin que eso signifique prescindir del derecho penal. Mientras él debe encargarse de retribuir al criminal con una sanción, el Estado debe ocuparse de la reinserción social de ese individuo y, sobre todo, de garantizar la correcta inserción (socialización) de quienes aún no han delinquido para disminuir las razones por las que podrían llegar a hacerlo. Así se eliminaría la sensación de que se manejan mensajes contradictorios como los que ahora estamos viendo: de una parte, el llamado de atención sobre las causas culturales del delito de feminicidio (que son ciertas) y de otro lado un endurecimiento en la aplicación y ejecución de las penas con el que se desconoce su cacareada finalidad resocia-

# Vivir el hoy

AURA LUCÍA MERA



PRIMERA COMUNIÓN EN LA infancia. Catequesis durante muchas semanas en la adolescencia, voluntaria y sin presiones para prepararse a confirmar su fe católica. Un camino escogido libremente. Igual sería si hubiera preferido el budismo, o simplemente ser agnóstico, ateo de tierra firme o integral. Todo respetable. Estamos en una sociedad que respeta el libre desarrollo de la personalidad, aunque nadie entienda muy bien eso qué quiere decir y muchos lo tomen como "hacer lo que les dé la gana".

Ya los colegios no enseñan religión, ninguna. Es como si las religiones tuvieran lepra o contagiaran sarna. No sé, pero así es. Así como no se enseña historia ni arte y cualquier joven puede olímpicamente confundir a Picasso con Noé, el del Arca, o a Manolete con Rembrandt. Los bachilleres actuales se gradúan en la más supina y perfecta ignorancia sobre cultura general, y si a eso les sumamos los teléfonos móviles, los videojuegos, las influenciadoras de cabellos largos e ideas cortas, pechos de silicona y labios inflados, pues no podemos escandalizarnos de que el mundo esté patas arriba. El importa-culismo impera.

Acompañé de "madrina" a un nieto en su confirmación: iglesia preciosa, arzobispo vestido de luces, arreglos florales y música de Cámara. Las mujeres de blanco del brazo de sus padrinos y los jóvenes de traje formal, avanzando lentamente hacia el altar, guardando distancias, pasos ceremoniales, óleos sagrados, sin la cachetada de antes.

Aquí llega Macondo, realismo mágico: muchos de los "confirmantes" jamás habían escuchado el Padre Nuestro. No tenían ni idea de qué se trataba. Tampoco sabían la historia de su religión: se quedaron en babia cuando el arzobispo afirmaba lo de "Tres personas en uno y un solo Dios verdadero y el Espíritu Santo que les entraba como lenguas de fuego".

Días después le expliqué a mi nieto que el Padre Nuestro es una oración universal al Abba Father -como uno lo concibay que reúne la más bella filosofía de vida. Oración que reúne a todas religiones porque es una guía por hoy. El pan de cada día, perdonar como nosotros perdonamos, pedir que no nos descarrilemos; solo por hoy.

Recuerdo en una reunión mundial de Alcohólicos Anónimos en Seattle, en el estadio más grande, rusos, polacos, europeos, latinos, australianos, asiáticos, sin distingo de religión, tomados de la mano. Miles de seres pronunciando emocionados el Padre Nuestro al finalizar la ceremonia, y aprender a vivir el hoy.

PD. Absurdo el hecho de, con arzobispo y óleo incluidos, los jóvenes no tengan idea de esta plegaria. Analfabetismo espiritual.

### EE 18 / El Comando Sur y la hegemonía yanqui

SOMBRERO DE MAGO REINALDO SPITALETTA



LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS, APARTE de dejar al liberalismo en agonía, tuvo otra secuela de desgracia para Colombia: la separación de Panamá, aupada por Estados Unidos. Un día antes de que el istmo se declarara independiente, Washington envió una montonera de marines el 2 de noviembre de 1903 con el pretexto de defender el ferrocarril que unía los océanos, pero era para impedir que Bogotá sofocara el alzamiento.

Ese fue el origen del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, una avanzada del imperialismo yanqui en América Latina, que se disfraza con el ejercicio de "ayudas humanitarias", de lucha contra el narcotráfico y otras poses que no son más que el perfeccionamiento de la coyunda sobre gobiernos y países.

Desde aquellas calendas, en América Latina se ha alimentado un sentimiento de resistencia frente a la injerencia estadounidense en asuntos internos. Y se puede decir que del río Bravo a la Patagonia ha habido una histórica repulsa a intervenciones de Washington, que pueden ir desde la oposición a invasiones de marines o

al rechazo de su presencia en Bolivia para asesinar al Che Guevara, pasando por las protestas de la United Fruit Company en Colombia.

Esto para decir que, mientras la historia muestra a gobiernos arrodillados ante el poder imperial, los pueblos han escrito heroicos expedientes de lucha. Por estos lares, habría que recordar las intervenciones tremendas de Gaitán contra el oro yanqui, ante el que se prosternan las clases dominantes al tiempo que disparan contra los oprimidos.

Colombia ha tenido las dos caras: una, la de gobiernos complacientes, lacayos y serviles frente a los intereses imperialistas; otra, la de los que se levantan contra entrometimientos y abusos. Hay momentos épicos protagonizados, por ejemplo, por los estudiantes en distintos momentos de la historia.

El formidable movimiento estudiantil de 1971 se caracterizó por enarbolar las banderas del antiimperialismo y desnudar actitudes de obsecuencia del gobierno (de Misael Pastrana) frente a las imposiciones de la metrópoli.

Todas esas gestas, que revivían cada primero de mayo, fueron alimento para la resistencia de vastos sectores del pueblo colombiano contra la "penetración imperialista" y las políticas "vendepatrias". Hay que recordar, por ejemplo, cuando Clinton estuvo en Cartagena no solo bailando una puya sabanera, sino dando línea a los cipayos colombianos sobre el

Plan Colombia. La gente se enardeció ante las medidas represivas del gobierno de otro Pastrana, que escondió pobres y gamines y sofocó a bala y con gases lacrimógenos los gritos de "abajo el imperialismo yanqui".

Después, los siguientes gobiernos siguieron prosternados, hasta pelárseles sus rodillas frente al "Tío Sam". Uribe, acucioso lacayo de Washington, firmó un acuerdo para que Estados Unidos utilizara siete bases militares en el país. Y, hasta hoy, los siguientes gobiernos han continuado con el humillante besamanos.

Las relaciones de sometimiento están al día, lo mismo que la dependencia económica. No se siente, desde lo oficial, ninguna réplica. Parece que las luchas populares de vieja data hubieran sido ignoradas hoy por quienes se suponía estaban prestos a repudiar la presencia impositiva yanqui.

Llegó la generala Laura Jane Richardson, comandante del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, y no se sintió ni siguiera una gritería de disturbio. El Comando Sur es otra más de las herramientas de Washington para proseguir y perfeccionar su hegemonía en América Latina.

El Comando Sur refuerza las operaciones de saqueo, de adecuación de bases militares, de logística para que el imperio no sufra ningún contratiempo entre sus subordinados. Seguimos agachados. Lamiendo sus botas.

Editado por Comunican S.A. Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

### Cartas de los lectores

### Justicia contra los de ruana

A propósito del editorial del 20 de mayo, titulado "Prada y los cuestionamientos al CNE", y como colombiano que soy, tengo que decir que en Colombia la justicia sigue siendo aplicada a los de ruana, pero no en su favor. Se siguen cometiendo hechos graves en todos los sectores y, si quienes cometen los actos son de la Jay Lay, pues con el simple hecho de decir que son inocentes, que son montajes políticos, todo queda como si nada. Pero vaya y sea el pobre que se roba una gallina para mantener a su familia, le ponen multas y lo privan de su libertad, dizque para que coja escarmiento. Algo así, como hacia la "Santa Inquisición".

creada por los mismos congresistas (de bolsillo hace unos pocos meses), donde pueden manipular y salir ilesos de los procesos. Pero a este pillo le salió el tiro por la culata: no pudo sacudirse de la toga de los magistrapues las declaraciones lo implican y, entonces, el señor Prada a pagar por ayudar a su jefecito a tratar de sobornar a testigos. César Jaramillo

### Investigación inservible

Sobre el editorial del 20 de mayo. La investigación del presidente Petro va a quedar en nada, se los aseguro, tal como le sucedió a Samper: después de que pasen los años va a decir que la entrada de dineros a la campaña de Petro presidente sí era verdad, pero ya para qué, si ya terminó su período presidencial.

El Estado no se debe dejar doblegar

Con motivo del editorial del 22 de

Ismael Noriega



En este orden de ideas, con el caso de Prada, sabemos que la norma fue algo así como dar el paso cualitativo: renunciar como congresista para que el caso lo tome la Fiscalía dos de la CSJ y tendrá que esperar el fallo, seguramente en su contra,

Miguel García

mayo, titulado "El desespero de 'Mordisco' lleva al terror". El Estado es quien tiene el poder y puede hacer presencia en cualquier lugar del territorio nacional. Hay que combatir a los violentos, pues son ellos quienes le hacen mucho daño a la sociedad de bien. Sobre todo a la juventud que crece y convive con esa violencia constante. Ningún grupo criminal puede vencer a un Estado... jamás.



La Ché



### DE LABIOS **PARA AFUERA**



### Nunca dije que encarcelaran (a Hillary Clinton)".

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, candidato a regresar a la Casa Blanca y recientemente condenado por una corte de Nueva York. En entrevista con Fox News, Trump mintió diciendo que nunca pidió encarcelar a su oponente política. En múltiples ocasiones dijo literalmente "que la encarcelen". En un debate con ella, dijo que si él fuera el fiscal ella estaría tras las rejas. Trump ahora cambió de opinión por la posibilidad de ir a la cárcel.

### Colombia, un país sin dueño



TITULAR DE LA 1ª PÁGINA EN EL ESPECtador del sábado: "Un puente sin dueño", refiriéndose al Simón Bolívar, entre Soledad y Barranquilla. Otra obra en riesgo avisado, sin que nadie se apersonara de su seguridad y mantenimiento. Cinco personas muertas. Declaraciones de ingenieros, alcaldes, gobernadores, funcionarios, conductores y contratistas.... Habla hasta el gato, excátedra, como si cada uno fuera el Indiana Jones de la verdad revelada. Y no he oído una sola voz que diga: "Era mi responsabilidad. La culpa es mía".

Aquí los puentes se caen y se encrespan (¿se acuerdan?), porque "ajá". Y así tenemos-según la Contraloría- otras 170 obras de infraestructura con alerta de colapso.

Nos invade la era de los emoticones de hombros levantados y brazos caídos. Aquí parecería que las responsabilidades, como el puente, tampoco tienen dueño.

Colombia misma se podría titular "un país sin dueño". Un país sin doliente, en el que se roban billones de pesos y 828 guitarras, vidas de niños y de mujeres, indígenas, cementerios,

veredas y verdades y, como premio de consolación, los juramentos de siempre, que van desde la nada "hasta las últimas consecuencias", para regresar luego a la nada; siguen las promesas de hace medio siglo y nuevas consignas, grandilocuentes, que incluyen un país de la belleza, navegando a veces por la dimensión desconocida, y una potencia mundial de la vida en la que en cinco meses han matado a 72 líderes sociales.

En este país sin dueño, miles de esclavos (del hambre, de la pobreza, de las guerras cotidianas y de las otras) esperan que luego de una historia de engaños y saqueos alguien cumpla el compromiso de transformar a Colombia en un país sin miedo. Que sociedad y Gobierno se decidan a conjugar más noblezas y menos injurias; más hechos y menos discursos. Que el pequeño Destroyer que llevamos dentro entregue los guantes, y nos alistemos en las filas de un proyecto común, una esperanza razonable alimentada por acciones concretas. No más intereses egoístas ni retóricas desgastadas, que se devoran el tiempo como un Pac-Man. Suficiente.

Gobierno, empresa y sociedad tienen que trabajar juntos, para que la construcción de equidad deje de ser un desfile de duendes solitarios tratando de llenar el océano con una regadera.

Casi todos entendemos que es necesario un Gloria.arias2404@gmail.com

nuevo orden social. Pero el nuevo modelo no puede ser más fallido que el anterior, ni más herido ni más hiriente. Evolucionar implica tener visión y partitura, tener disciplina, estar dispuesto al disenso constructivo y a la concertación inteligente. La involución -por el contrario- es el resultado de improvisaciones, imposición e irresponsabilidad.

En un país sin dueño, las cicatrices no encuentran piel que las reclame; los despilfarros y los sobornos rompen los bolsillos del pueblo, pero a nadie le duele tanto como para evitarlo; las miserias son anónimas, los vulnerados de siempre se van muriendo y, hasta donde sabemos, los muertos no resucitan.

Un país sin dueño fácilmente puede convertirse en el imperio de Poncio Pilatos y hundirse mientras el capitán les echa la culpa a los marineros, los marineros a los pasajeros, los pasajeros a las ratas, las ratas al agua y el agua a las mareas, y así.

Necesitamos que 50 millones de colombianos se sientan dueños del país, en términos de responsabilidad y trabajo, producción y derechos. Que el Gobierno gobierne más y pelee menos; que comprenda que el pensamiento plural no es amenaza, sino fortaleza. Nos quedan 27 meses para demostrar que 11 millones de colombianos no estábamos tan locos y que nunca más seremos un país sin dueño.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com

















EE 20 / EL ESPECTADOR / MARTES 4 DE JUNIO DE 2024

### "Puppy" se clasificó a la final nacional de Red Bull Batalla

Juan Camilo Rengifo, más conocido en el mundo de las batallas de freestyle rap como Puppy, logró el pasado fin de semana el último cupo para la final Nacional de Red Bull Batalla que se disputará el próximo 6 de julio en el teatro al aire libre la Media Torta de Bogotá.

El MC caleño selló su paso a la final tras

ganar un cuadrangular relámpago, en el que batalló con Camilo Alejandro Vargas, Neg, ganador de la primera fecha de Código de Barras de 2024, Wilson Castañeda, Wilvid, ganador del cupo universitario y el rapero venezolano Kenneth Hernández, Ken Zingle, quien disputó la última batalla de la jornada con el caleño.

La de este año será la tercera final nacional de Red Bull que el vallecaucano disputará. Ya había pisado la tarima más importante del freestyle colombiano en 2022 y 2023.

"No fueron las mejores batallas que he hecho, pero me alcanzó para clasificar. Tengo mucho que a portarle a esta nacional y verán mi mejor versión".



Juan Camilo Rengifo, Puppy. / Enrique Castro Mendivil / Red Bull

# Gente



JUAN CARLOS RINCÓN ESCALANTE

jrincon@elespectador.com X: @jkrincon

Cada tanto pregunto en mis redes sociales con quién me recomiendan tatuarme. Hace unos años, cuando lo hice, me sorprendió que apareció una y otra vez el mismo nombre: La Ciegga. A renglón seguido, quien la recomendaba decía, con frustración: pero siempre tiene la agenda cerrada. En un mundo con tanta oferta como el de los tatuajes es poco usual que haya referentes que se repitan y, sin embargo, La Ciegga se ha convertido en una de las artistas más influyentes en Colombia por su trabajo. María Mónica Salamanca, como se llama realmente, se ha popularizado por la creatividad y complejidad de sus diseños. Hoy su trabajo es referente nacional e internacional, por eso quise conversar con ella. Tatuar es una forma de arte en evolución, pero también se convierte en un espacio terapéutico e íntimo, de inesperada vulnerabilidad. Quería entender cómo piensa sobre el tema una de sus principales exponentes contemporáneas.

### ¿Cómo ve la importancia de los tatuajes en sus clientes?

El tatuaje, más allá de cumplir un objetivo estético, siempre se ve influenciado por el momento de vida que la persona está atravesando, Muchas veces nos tatuamos porque estamos pasando por un duelo, empezando una nueva etapa o simplemente como homenaje.

Claro, no siempre hay un factor profundo detrás, y también estamos los que nos gusta tatuarnos por el simple hecho de coleccionar más piezas. Pero lo que sí es cierto es que el dolor nos hace vulnerables y nos abre a querer contar nuestras historias a la persona con la que vamos a pasar más de una hora sentados.

A mí me encanta cuando las personas se abren conmigo y me cuentan sus vivencias. Siento que a través de sus relatos aprendo muchísimo a llevar mis propios asuntos de vida.

### ¿Y cómo llegó ahí, cómo dice uno: quiero empezar a tatuar?

Comencé en el tatuaje contra viento y marea hace ocho años. No era una decisión fácil, porque venía de cursar una carrera ¿Puede contarme de algún tatuaje



A la tatuadora María Mónica Salamanca, La Ciegga, se le reconoce por la complejidad de los diseños. / Jose Vargas.

Entrevista sobre el arte de tatuar

# "El tatuaje salvó mi vida, porque es mi terapia"

Una de las tatuadoras colombianas más reconocidas, "La Ciegga", habla de cómo la vulnerabilidad al momento de tatuarse permite una conexión profunda con los clientes.

de ingeniera casi hasta terminarla. Entonces no fue tan sencillo enfrentarme a unas creencias familiares que consideraban el arte como algo de lo que no se podía vivir, sin mencionar también el prejuicio que existía con la profesión y lo que representaba socialmente.

Sin embargo, mantuve mi fe intacta en que sería algo que valdría la pena y acá estamos. El tatuaje salvó mi vida porque más allá de ser mi pasión es también mi terapia; me enseña a habitar el presente con la paciencia que requiere cada trazo, y también se convirtió en mi principal fuente de ingreso.

Me encanta mucho tatuar animales y darles una personalidad. Me inspiran la ilustración infantil y el arte oriental. Esto me recuerda mucho a mi infancia y los libros de ilustración que me pasaba viendo por horas".

### que haya sido especialmente memorable?

Uno de los más especiales que he hecho fue para Josh, en Amsterdam. Era su primer tatuaje, y en el momento en que nos conocimos supe que padecía de un cáncer terminal de médula que parecía ser muy fuerte, porque ese día llevaba unas agujas ancladas a su pecho. Me dijo que antes de morir quería honrar a su primer amor, el mar.

Hicimos un diseño hermoso con las olas de Kanagawa en sus costillas y al tatuarse me dijo que era más doloroso su procedimiento que el mismo tatuaje. Llevaba su rostro decaído y su peso era muy bajo, me decía: "Cuando vuelvas ya no voy a estar acá". pausas activas.

Obviamente le decía que fuese preparando el siguiente diseño, porque nos seguiríamos viendo y él iba a mejorar con el tiempo. Dos años después viajé y allí estaba, más increíble que nunca, sin agujas en su pecho y con una idea del dragón chino que se mantiene firme a pesar del fuego que lo consume. Siempre lo recordaré con mucho amor y valentía por su proceso.

### Mi percepción es que el mundo del tatuaje está lleno de hombres, ¿cómo es ser mujer en ese espacio?

Siento que ser mujer en Colombia siempre ha sido retador en cualquier profesión, y la verdad muchas de nosotras venimos de núcleos familiares machistas que nos limitaban a encajar solo en determinados roles, por la generación a la que pertenecían nuestros padres. Sin embargo, esto para mí más que una frustración fue un impulso para demostrar que muchas cosas que estaban pensadas solo para hombres también las podemos hacer nosotras.

### ¿Qué es lo que más disfruta tatuar?

Me encanta mucho tatuar animales y darles una personalidad. Me inspiran la ilustración infantil y el arte oriental. Esto me recuerda mucho mi infancia y los libros de ilustración que me pasaba viendo por horas. Prácticamente estoy haciendo feliz a mi niña interior.

### ¿Qué sueños carga profesionalmente?

Ya llevo ocho años y, a pesar de que siempre lleno mi agenda, siento que me falta mucho camino por recorrer, muchas personas y artistas increíbles por conocer y de los cuales aprender. Es un camino de constante frustración, porque rara vez te gusta en totalidad lo que haces, y eso es lo que más te impulsa a seguirte expandiendo en búsqueda de más conocimiento.

### ¿Qué debería saber alguien que está pensando en tatuarse?

Que los tatuajes tienden a envejecer con el paso del tiempo y que no siempre se van a mantener así de nítidos y sólidos como lo son recién hechos; que son parte del cuerpo y que hay que cuidarlos mucho si quieres que permanezcan lindos; que no soy una impresora y que me tomo mi tiempo para que todo salga perfecto y que también me canso y debo tener

### / 21

### **Deportivas**

### Critérium du Dauphiné

El danés Magnus Cort (Uno X Mobility) se proclamó vencedor de la segunda etapa del Critérium du Dauphiné y es líder de la clasificación general. El mejor colombiano en la tabla es Santiago Buitrago, que ocupa la casilla 18, a 10 segundos de la punta.

### Título en ajedrez

Colombia se consagró en el Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Américas 2024, que reunió en Medellín a los mejores jugadores del continente, gracias a la victoria de **Roberto García Pantoja**, quien lideró el ranquin del certamen.



### Torneo BetPlay

Esta noche (7:30 p.m.) Unión y Llaneros se citan en Santa Marta para un duelo clave del Cuadrangular B del Torneo BetPlay. El ganador tendrá pie y medio en la final. Más temprano (5:00 p.m.), Quindió y Cúcuta, eliminados, se enfrentan en Armenia.

### Nuevo timonel "blue"

El italiano Enzo Maresca, reciente campeón del Championship -segunda división de Inglaterra- con el Leicester City, será el entrenador del Chelsea de la Premier League a partir de la próxima temporada, sustituyendo al argentino Mauricio Pochettino.

# Deportes

Nueva estrella en la constelación merengue

# Oficial: Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid

Luego de varios años en la lucha por cerrar su fichaje, el club más ganador de Europa obtuvo al astro francés. Firmó por cinco temporadas.

### REDACCIÓN DEPORTES

Terminó la espera. Real Madrid anunció en la tarde de este lunes que el francés Kylian Mbappé es nuevo jugador del cuadro merengue, reciente campeón de la UEFA Champions League 2024.

Mbappé firmó un contrato de cinco años con el equipo más ganador del fútbol europeo y se espera que la presentación del jugador en el estadio Santiago Bernabéu sea después de que la selección de Francia concluya su participación en la Eurocopa de Alemania 2024.

La estrella francesa ha estado en la élite del fútbol mundial desde la adolescencia, cuando debutó con el Mónaco. Con 25 años ya es una leyenda consagrada en suelo galo, pero ahora busca nuevos horizontes en el extranjero y tiene como objetivo levantar la Liga de Campeones, el trofeo más prestigioso a nivel de clubes. Con Mbappé, el conjunto 15 veces campeón de Europa, arrancará una nueva era.

Real Madrid, que este fin de semana celebró la "orejona" y se despidió del alemán Toni Kroos, llevaba años detrás del jugador y hace dos temporadas estuvo a punto de lograrlo, pero el atacante francés decidió renovar con el París Saint-Germain, donde compartió con Lionel Messi.

### Una nómina de lujo

Ahora, Real Madrid, una implacable "máquina de ganar", tendrá una de las mejores delanteras del mundo. Junto a Mbappé estarán el brasileño Vinícius Júnior, fuerte candidato al Balón de Oro de este año, y el inglés Jude Bellingham.

Según la prensa deportiva espa-



El delantero francés Kylian Mbappé jugará en Real Madrid tras su participación en la Eurocopa. / AFP

ñola, la estrella francesa cobraría el mayor salario en la historia del club, unos 35 millones de euros brutos por temporada, un poco por encima de los sueldos de las grandes estrellas actuales del vestuario, pero muy lejos de los 70 millones anuales que recibía en París, sin contar las primas.

Los campeones de Europa refuerzan su plantel con "una estrella mundial", que hizo su mejor temporada con el PSG (44 goles) y fue el máximo goleador de las últimas seis ediciones de la Ligue 1. Dejó al club parisino como ídolo y tras marcar en 256 ocasiones. Defendió los colores de su ahora exequipo en 308 partidos, sumando todas las competiciones.

Se fue de la Ciudad Luz sin lograr lo que más buscó, la primera Liga de Campeones de la institución. Lo más cerca que estuvo fue en 2020, cuando cayó en la final ante Bayern Múnich.

Ahora en Real Madrid, donde

brillaron goleadores de talla mundial como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, el capitán de la selección francesa, campeón del mundo en Rusia 2018, busca agigantar su leyenda.

Este verano también viajará rumbo al Real Madrid, cuando concluya su participación en la Copa América, el joven brasileño Endrick, de 18 años. Carlo Ancelotti tendrá un plantel con proyección al que muy pocos equipos europeos podrán hacerle frente.



### EL ESPECTADOR

### PERIODISMO GASTRONÓMICO,

un oficio que visibiliza el patrimonio cultural y la tradición del país en el mundo

Una charla para entender los desafíos de la profesión en la actualidad y su importancia para fortalecer la identidad gastronómica en los comensales.

### Fecha: Jueves 6 de junio Hora: 7:00 p.m.

Conversan: Daniel Guerrero, creador y hacedor de libros en la gastroeditorial Hammbre de Cultura

Tatiana Gómez Fuentes, editora de la sección de Gastronomía de El Espectador





### Listos los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó este lunes el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará luego de la Copa América 2024, entre el 13 y el 20 de agosto.

Los duelos de ida se jugarán en la casa de los equipos que terminaron en el segundo lugar de sus grupos, mientras que los due-

los de vuelta se jugarán en territorio de los clubes que cerraron como líderes en la fase de grupos, como es el caso del Junior de Barranquilla, que ganó su zona de manera invicta con 10 puntos, el fruto de dos triunfos y cuatro empates.

El tiburón se enfrentará a Colo-Colo, único club chileno que ha ganado la Copa Libertadores y que cuenta con el experimentado Arturo Vidal, quien estuvo cerca de jugar en América de Cali. El Cacique finalizó en segundo lugar del Grupo A, por detrás de Fluminense, vigente campeón de este certamen. La ida será el 14 de agosto en Santiago y la vuelta tendrá lugar en Barranquilla el 21 de ese mismo mes.

Junior enfrentará a Colo-Colo por un boleto a los cuartos de final. La ida es en Santiago y la vuelta en Barranquilla.

# Deportes



Santa Fe, con Hugo Rodallega como figura, sueña con celebrar la décima estrella de su historia. / José Vargas

DANIEL BELLO

dbello@elespectador.com 

El primer semestre del fútbol colombiano está muy cerca de llegar a su fin. Santa Fe y Atlético Bucaramanga clasificaron a la final de la Liga BetPlay de manera merecida y en los próximos días de ellos saldrá el nuevo campeón. Los leones fueron el equipo de mejor rendimiento en los cuadrangulares, mientras que los leopardos quedaron en el primer lugar del Todos contra Todos.

Para ambos clubes y sus hinchadas esta definición es la oportunidad de dejar atrás años de malas rachas -sobre todo en el caso de los santandereanos-. pero por desgracia, porque así es el fútbol, la alegría del título solo podrá ser para uno de los dos.

Tanto cardenales como búcaros, así como sus jugadores y cuerpos técnicos, tienen en esta final una oportunidad de revancha, aunque cada uno con contextos particulares. Santa Fe busca su ansiada décima estrella, la que le fue esquiva en las finales de 2017 y 2020. Para Bucaramanga es una chance única de ganar su primer título oficial.

Los merecidos finalistas de la Liga BetPlay 2024-I

# Santa Fe, Bucaramanga y las segundas oportunidades que da el fútbol

El mejor equipo del Todos contra Todos de la Liga BetPlay se enfrenta al más destacado de los cuadrangulares.

### Las revanchas cardenales

El entrenador uruguayo Pablo Peirano llegó a Santa Fe para tomar las riendas en octubre del año pasado. Era su regreso. Fue el asistente de su compatriota Gerardo Pelusso en la era más gloriosa del equipo cardenal, pero la etapa de ellos en Bogotá tuvo un final abrupto por culpa de las diferencias que tuvo con Omar Pérez y las presiones de la hinchada, que se puso del lado del ídolo argentino, quien años después mostró su arrepentimiento por como se dieron las cosas.

Peirano volvió a Bogotá con la certeza de que había todavía mucho por hacer, y como entrenador principal le devolvió la ilusión a una hinchada que pasó de celebrar títulos a lamentar las no

El duelo de ida será en el estadio Alfonso López de Bucaramanga el próximo sábado 8 de junio y el 15 del mismo mes será la vuelta, en El Campín.

clasificaciones a cuadrangulares. El profe supo darle una identidad al equipo, y gracias a su solidez defensiva y sus victorias como local, se metió en la final.

El entrenador uruguayo no es el único que tiene una nueva oportunidad de quedar campeón con el conjunto cardenal, pues el experimentado volante Daniel Torres también tiene esa posibilidad. El cundinamarqués ha sido el líder y organizador de los leones, con los que ya fue campeón de la Liga en 2012 y 2014. En enero de este año regresó al onceno albirrojo tras ser subcampeón con el Medellín.

En el DIM estuvo junto a Torres el portero Andrés Mosquera Marmolejo. El primero falló su penalti y el segundo no pudo atajar ninguno en la serie hay una primera vez.

desde los 12 pasos que le dio el título al Junior. A ambos el fútbol les dio una oportunidad de quitarse ese mal trago con un semestre de diferencia.

También esta final ante Bucaramanga será especial para Hugo Rodallega, que puede ganar un título oficial por primera vez desde 2005, cuando ganó el torneo clausura con Deportivo Cali. Desde entonces Hugol no ha levantado trofeos y en los próximos días espera ponerle fin a esa mala racha.

En el plantel cardenal hay un jugador que también tiene una especie de revancha. Se trata de Elvis Perlaza, quien el año pasado salió campeón de la Liga BetPlay con Millonarios, pero dejó el cuadro embajador en diciembre, pues no lo iban a tener en cuenta. El rival de patio le abrió las puertas y supo demostrar que todavía tiene mucho para dar.

### Bucaramanga y su ilusión

Si se habla de segundas oportunidades, el timonel del cuadro leopardo no es la excepción. Tras quedar campeón con Deportivo Cali (2021), Rafael Dudamel sufrió una de las mayores crisis económicas y deportivas del conjunto azucarero, y terminó por renunciar. El estratega venezolano todavía tenía mucho para dar en el fútbol colombiano y para este semestre firmó con Atlético Bucaramanga.

A la hora de consolidar su nómina, utilizó a futbolistas experimentados que quedaron libres de equipos tradicionales, como es el caso de Freddy Hinestroza, quien llegó procedente del Junior de Barranquilla, y el argentino Fabián Sambueza, que salió de Santa Fe.

Dudamel también les sacó provecho a jugadores que no eran tenidos en cuenta por los oncenos dueños de sus pases. Tiene como figuras al portero Aldair Quintana (propiedad de Nacional) y a los atacantes Daniel Mosquera y Jóider Micolta, ambos pertenecientes al América de Cali. Juntos han logrado ser temibles v han vestido de fiesta el estadio Alfonso López de la Ciudad Bonita.

Los hinchas del Atlético Bucaramanga están más que felices con la clasificación a la final. Es la segunda vez en su historia que lo consiguen —la primera fue en 1997- y por el rendimiento que los leopardos han tenido a lo largo del semestre no es exótico pensar en el título. Ya en 2022 Deportivo Pereira demostró que para todo

### 23

### Sudoku

| 2 |   |   |   | 3 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |
| 4 |   |   | 6 |   | 5 | 8 |   | 1 |
|   |   |   | 3 | 8 |   |   |   |   |
|   | 7 |   |   |   |   |   |   | 4 |
|   | 1 |   | 9 | 7 | 6 |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   | 3 | 2 |   | 5 | 1 |   |   |   |

|   |   |    |   |   |   | 9 | 7 |   |    |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
|   | 8 |    |   |   | 4 |   | 9 |   | 6  |
|   |   | 1  |   |   |   |   |   | 5 |    |
| ı |   | 8  |   |   | 6 | 7 |   |   | 10 |
| l |   | 17 | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 8  |
|   | 5 |    |   | 4 |   |   |   | 2 |    |
|   |   | 2  |   |   |   |   |   |   |    |
|   | 9 |    |   | 5 |   | 3 | 4 |   |    |
|   |   | 7  |   |   |   |   |   | 1 | 9  |

### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

|                                          | - esti-             |                              |                              | Pl., eti-<br>mologia:<br>fuerza<br>bella (1) | Inv., le da<br>gusto al<br>estómago      | Invertido,<br>martillas<br>obsesivo | "y<br>cerrado<br>por<br>dentro" | Revés, de<br>hueso             |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                          | T P                 |                              | Destino<br>del balón<br>(2)  |                                              |                                          |                                     |                                 |                                |
| 1                                        |                     |                              | Amar a la<br>italiana        |                                              |                                          |                                     |                                 |                                |
|                                          | Regalo,<br>obsequio | Del viejo<br>conti-<br>nente | Insanas<br>Signo<br>zodiacal |                                              |                                          |                                     |                                 |                                |
| Ave<br>acuática<br>con<br>papada         |                     |                              |                              |                                              |                                          |                                     |                                 |                                |
| Calles de<br>Francia                     |                     |                              |                              |                                              | Oxígeno-<br>carbono<br>Inv.,<br>resucité |                                     |                                 | Acrónimo<br>para pedi<br>ayuda |
| Con el<br>sentido<br>de Eros,<br>plural  |                     |                              |                              |                                              |                                          |                                     |                                 |                                |
| Surocci-<br>dente                        |                     |                              | Saco el<br>cuerpo<br>Osmio   |                                              |                                          |                                     |                                 |                                |
| Nombra-<br>dos en<br>honor de<br>alguien |                     |                              |                              |                                              |                                          |                                     |                                 |                                |
| Revés,<br>chequeen                       |                     |                              |                              |                                              |                                          | 6                                   | 1                               | 2                              |
| Prepo-<br>sición<br>inglesa              |                     |                              | Dominio<br>emirati           |                                              |                                          |                                     |                                 |                                |
| Existe,<br>vive                          |                     |                              | Señor<br>chiquito            |                                              |                                          |                                     | ۲°۱۲:                           |                                |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR: Horizontales: Ruega, Pompa, Reian, Cabestro, Afán, Rendones, Nadie, Du, Ariza, Uf, Veda Aloja, Láser. Verticales: Carnaval, Afeareia, Bandidos, Aprendizaje, Goes, OEA, Ar, Emitan, Upar, Edu, Fusionar.



Géminis (22 may. - 21 jun.)
Trabajar de una manera
más organizada, metódica
y determinada, esto hará
que las dificultades a nivel
personal se estabilicen.
Color del día: azul.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)
Escucha a la voz de tu
intuición en la toma
de decisiones y fija tu
atención en los proyectos
que quieres en tu vida.
Color del día: rojo.

Leo (24 jul. - 23 ago.)
Evita entrar en discusiones
con las personas cercanas
y aprovecha los aspectos
positivos con los que
cuentas. Sé optimista.
Color del día: verde.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Las dificultades podrían alterarte. Sin embargo, para manejar esas energías debes ser muy prudente y consciente. Color del día: rosado. Libra (24 sep. - 23 oct.)
Será un día para actuar con reserva y con paciencia; el triunfo será posible gracias al autocontrol y la conciencia: no lo olvides, por favor. Color del día: gris

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)
Hoy podrías causar
rupturas en alguna de las
relaciones que mantienes.
Evita cualquier tipo de
discusión, respira.
Color del día: café.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Será un día de fuertes deseos en diferentes planos: físico, mental y espiritual, pero deberías evitar los extremos. Color del día: blanco.

Capricornio (22 dic - 20 ene.) No malgastes tu tiempo y energías en discusiones inútiles. Los problemas que hoy se presenten son causados por los demás. Color del día: fucsia. Acuario (20 feb. - 20 mar.) Te está haciendo mucha falta equilibrarte internamente. Las dudas sobre ti te llevarán a una inseguridad paralizante. Color del día: beige.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Cierto sentimiento de inseguridad podría invadirte; hoy tendrás una elevada capacidad de percepción y de observación, aprovecha.
Color del día: naranja.

Aries: (21 mar. - 20 abr.)
Tu mente estará crítica y analítica. Concentra tus energías en el trabajo y en las metas que quieres para el futuro.
Color del día: morado.

Tauro (21 abr. - 21 may.)
Trata de ser diplomático
a la hora de comunicarte
con el entorno, para
decir que algunas
cosas no te interesan.
Color del día: negro.

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

# Clasificados

EL ESPECTADOR

Ordene su aviso

2627700 313 889 4044 321 492 2547

» Empleos 7

7 » Tecnología

» Bienes Raíces 8 » Maquinaria

3 > Vehículos

9 » Otros

4 » Negocios

10 » Módulos

5 » Turismo

Servicios

11 » Judiciales

12 » Exeguiales

### Tarifas: \*

- » Palabra \$ 1.681
- > Centimetro x col. \$ 66.555
- » Edictos \$ 81.345
- \* A estas tarifas se les debe incluir el IVA

### Formas de Pago:

- » PSE
- Tarjeta de Crédito
- » Transferencias Bancarias

### **Avisos de Ley**

### LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Y EL FONDO DE EMPLEADOS COLSUBSIDIO "FEC" INFORMAN

Que de acuerdo con lo prescrito en el Art. 212 del Código Sustantivo del trabajo, hace saber que la señora BERENICE CARABALI DIAZ identificada con CC. 52182631 de Bogotá, falleció el día 14 de mayo de 2024.

Quien se considere con derecho alguno para reclamar las prestaciones sociales, aportes y ahorros, por favor acercarse a las oficinas de la Coordinación de Nomina, ubicadas en la Calle 26 No. 25-50, piso 1 Mezaníne ó comunicarse al Teléfono: 7420100 ext. 68076.

SEGUNDO AVISO



### LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, D.C.

### HACE SABER:

Que el 10 de noviembre del año 2023, falleció el señor **ROMAN GERARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**, quien se desempeñaba en el empleo de Sargento de Bomberos Código 417

Grado 18, mediante la modalidad de encargo en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo

Oficial de Bomberos de Bogotá, D.C

A la fecha, se han presentado a reclamar las prestaciones sociales definitivas las siguientes personas:

Emiliano Rodríguez Ballesteros quien actúa en calidad de padre del señor ROMAN GERARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

RUBIELA NOSSA quien actúa en calidad de representante legal de su hijo menor GABRIEL EMILIO RODRÍGUEZ NOSSA

Se publica este aviso para que quienes se crean con igual o mejor derecho se presenten para hacerlo valer en la Subdirección de Gestión Humana de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos dentro de los treinta (30) días siguientes la esta publicación del presente aviso.

### AVISO CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR

Se está solicitando ante BANCO DE BOGOTA S.A., la cancelación y reposición de los CDTS No. 0013286745, valor: \$ 100.000.000 y CDT No. 0013286752, Valor \$100.000.000, emitidos el 02/11/2023, Causa: Pérdida. Titular: CARLOS ENRIQUE ARIZA SANCHEZ con C.C No. 93.367.425 de Ibagué. Emisor: BANCO DE BOGOTA S.A. Oficina: Ibagué. Se reciben notificaciones en BANCO DE BOGOTA S.A. Carrera 3 No 12-51 Centro Ibagué. Cualquier transacción comercial carece de validez.

### La IPS, Medicina Estética y Antiedad MB SAS.

Informa el cierre definitivo de la IPS, y solicita a sus pacientes que se acerquen a recoger su Historia Clínica a la Carrera 11 A # 93-52 consultorio 301 en Bogotá, a partir del 26 de mayo al 30 de junio de 2024, Para mayor información comunicarse al 601 7557200 - 601 7557199 – 315 4115578.

Segundo aviso



### Clasificados

EL ESPECTADOR

## **AUTOS** 262 7700

sarias@elespectador.com

jduran@elespectador.com

Linea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2



Ordene su aviso ya



# Unchatcon....

### Ximena Garnica, artista multidisciplinar

### REDACCIÓN CULTURA

### ¿Cuál fue su primer acercamiento con el arte?

Mi madre, con su sensibilidad teatral y amor por el arte, fue mi primera influencia. Desde pequeña me llevaba a ver las marionetas de Jaime Mansur y me leía libros. Las clases de arte eran importantes, pero también disfrutaba pintar en casa. Esta crianza me inculcó la idea de que la imaginación puede convertirse en realidad.

### ¿Por qué salió de Colombia?

Me fui para aprender inglés y explorar nuevas oportunidades en Nueva York. Inicialmente, planeaba estudiar en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute, perome intrigó la danza butoh y su exploración de la identidad cultural y la existencia humana. Esta búsqueda me llevó a cuestionar la idea de ser humano y a desarrollar mi propia técnica llamada Ludus, que fusiona elementos del butoh y la cosmología animista de nuestros ancestros.

### ¿Qué recuerda de su tiempo en Japón?

Mi experiencia en Japón influyó significativamente en mi técnica. Los maestros japoneses que tuve mostraban una ambivalencia en sus cuerpos, creando preguntas sobre su identidad y emociones. Esta experiencia me llevó a explorar contradicciones y multidimensionalidad en el cuerpo a través del butoh. En Nueva York comencé a

# Conectarnos con la vida a través de las materialidades: una invitación a estar presentes

La artista compartió detalles sobre su trayectoria en Nueva York y Japón, y abordó aspectos de su exploración estética en la danza butoh. Asimismo, dio detalles sobre los talleres que imparte en Colombia.

enseñar la técnica, fundando un festival de butoh v transmitiendo el conocimiento a través del trabajo físico y personal. Actualmente trabajo con mi compañero, el artista japonés Shige Moriya, en un proyecto llamado Leimay.

### Hablando de Leimay, ¿cómo surgió este proceso?

Leimay surgió a partir del trabajo colaborativo con mi compañero Shige Moriya, quien siempre ha enfocado su pensamiento en la circulación de energía y la importancia de mantener la fluidez y la \*

imaginación como centro creativo. Cuando comencé a trabajar con él, en 2000, aún no existía Leimay. Fue a lo largo de varios años de colaboración estética que salió la idea de crear un contenedor para nuestro proyecto artístico conjunto, que se materializó gradualmente en Lei-

### ¿Tiene planes cercanos, como talleres o exposiciones?

Sí, tenemos varios proyectos en marcha. Uno de ellos es "Rituales de extinción", Allí se incluye una danza ópera que ya se presentó en

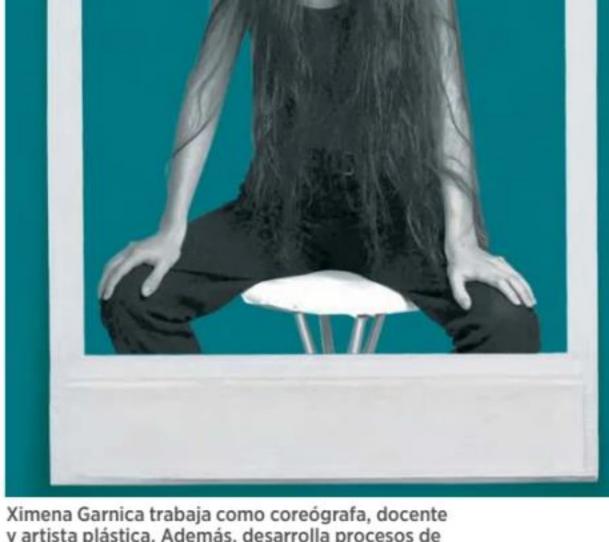

y artista plástica. Además, desarrolla procesos de formación en Colombia y Estados Unidos. / Jonas Hidalgo

Nueva York y que esperamos circular en los próximos años, además de una instalación de video que creamos a partir de nuestras visitas a Guapi y Tumaco. También en septiembre tenemos la premier de "A Meal", una cena performance que reflexiona sobre nuestra relación con la comida y que hemos estado desarrollando durante seis años. El próximo año estoy programada para enseñar en Harvard sobre la materialidad y el cuerpo.

¿Cómo vive su vida ahora que es artista? Que recomendaría hablando en términos de bienestar...

Es importante escuchar y observar nuestro entorno diario para encontrar inspiración artística. La vida está presente en las pequeñas cosas que nos rodean, como los colores y las texturas. Conectarnos con la vida a través de las materialidades que nos rodean es una invitación a estar presentes y sentirnos vivos.



### Desde ISAGEN, un nuevo aire para el clima

La generadora ratifica la implementación de estrategias que contribuyen a la mitigación del cambio climático, como parte de su compromiso con la sostenibilidad. La empresa mantiene un análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático, con medidas de mitigación y adaptación, articulando estudios de inundaciones, seguridad de presas y protección de cuencas.

Además, trabaja para evitar el aumento neto de gases de efecto invernadero (GEI), gracias a las bajas emisiones de su operación: 0,0002 tCO2/MWh, una cifra 99 % menor al promedio sectorial mundial, e implementará planes de compensación voluntaria de las emisiones residuales de sus operaciones.

Durante 2024, la generadora adelantará estudios complementarios para evaluar el impacto del cambio climático en aspectos relevantes para el potencial eólico y solar y analizar los posibles efectos de la deforestación en Suramérica en las afluencias de sus cuencas. Estas y otras acciones se enmarcan en su visión estratégica para llegar a cero emisiones netas de carbono en 2050, en línea con el Acuerdo de París.

Una iniciativa





Respalda